

And Flor



Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Toronto

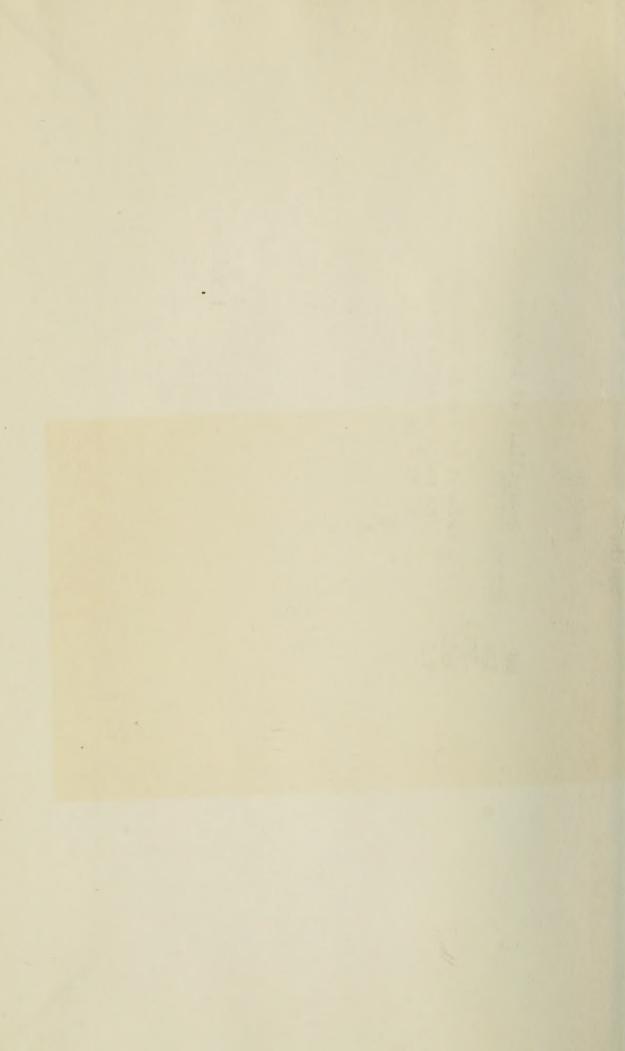

#### AVIS AU RELIEUR

L'Introduction jointe au présent volume doit être reliée en tête du tome I<sup>er</sup>.



#### **LETTRES**

DU

# DUC DE BOURGOGNE

AU

ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V ET A LA REINE MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.

### **LETTRES**

DU

# DUC DE BOURGOGNE

AU

#### ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V

ET A LA REINE

**PUBLIÉES** 

POUR LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PAR

MGR ALFRED BAUDRILLART

ET

LÉON LECESTRE

TOME DEUXIÈME (1709-1712)



# A PARIS LIBRAIRIE RENOUARD H. LAURENS, SUCCESSEUR

LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE RUE DE TOURNON, Nº 6

M DCCCC XVI

373



LETTINES

130 . L7 A3 1912 V 2

#### EXTRAIT DU RÈGLEMENT.

ART. 14. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé en tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du Commissaire responsable portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que le tome II des Lettres du duc de Bourgogne au roi d'Espagne Philippe V et a la Reine, préparé par Mgr Alfred Baudrillart et M. Léon Lecestre, lui a paru digne d'être publié par la Société de l'Histoire de France.

Fait à Paris, le 25 mars 1916.

Signė: M18 DE VOGÜÉ.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France, R. DELACHENAL.

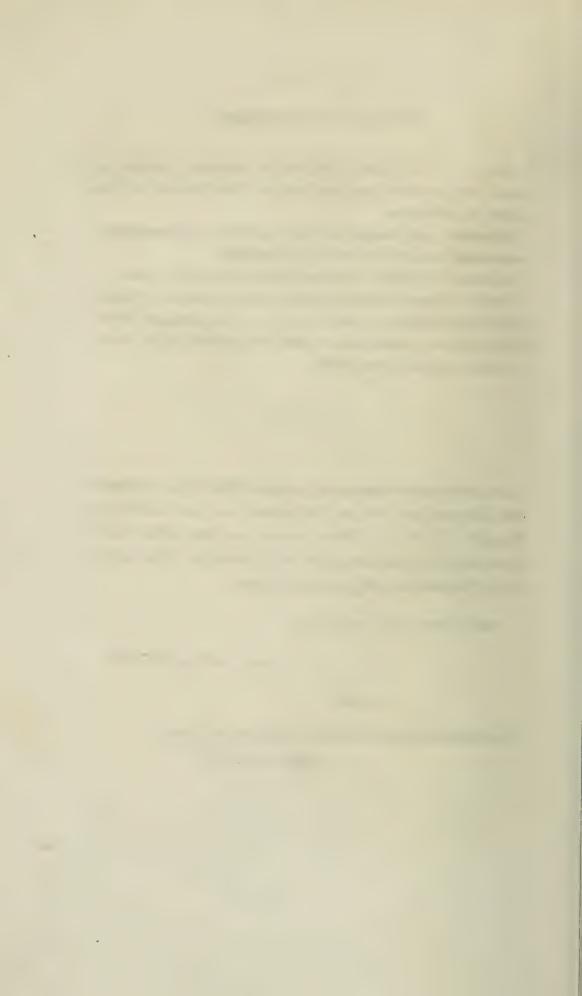

## **AVERTISSEMENT**

Il y a trente ans que j'ai découvert aux archives d'Alcala de Hénarès les lettres qui font l'objet de cette publication; il y en a vingt-huit que j'ai donné leur première forme aux pages destinées à les présenter au public. Et, après de tels délais, elles voient le jour à une heure où des événements grandioses et tragiques, retenant toute l'attention, semblent devoir rejeter dans l'ombre des documents qui n'ont qu'une valeur historique!

Encore ne craindrai-je pas d'avouer que la valeur de ces lettres n'est plus la même que lorsqu'une bonne Providence me les fit trouver. Alors, on ne connaissait qu'un nombre infime de lettres du duc de Bourgogne et j'en apportais deux cent douze, toutes inédites, toutes autographes, datées et signées. Aujourd'hui, on en possède environ cinq cent cinquante dont cent vingt-huit, il est vrai, ne sont que des rapports militaires au Roi et au secrétaire d'État Chamillart.

Alors, en dehors de l'ouvrage édifiant, mais vieilli, de l'abbé Proyart, et de la thèse courte et partiale de Monty, il n'existait aucune histoire critique et approfondie de l'aîné des petits-fils de Louis XIV. Aujourd'hui, sans compter de récentes études sur Fénelon qui, pour la plupart, consacrent bon nombre de pages à son royal disciple, la savante et sage introduction de M. le marquis de Vogüé à la correspondance du duc de Bourgogne et de Beauvillier, l'élégante et complète biographie de la duchesse de Bourgogne par M. le comte d'Haussonville n'ont pas laissé grand'chose à glaner à de nouveaux historiens.

Je n'ai même pas la ressource de prétendre, quoique venant après eux, que j'apporte au sujet quelques éléments qui leur auraient échappé; car je m'étais fait un plaisir de mettre entre leurs mains la précieuse copie faite aux archives d'Al-

П

cala et, avec mon plein assentiment, ils y ont puisé autant qu'ils l'ont jugé bon.

Pourquoi donc ai-je tant tardé? Et pourquoi me suis-je

enfin décidé?

Ma vie avait changé d'orientation et je ne me sentais plus, je dois le reconnaître, d'humeur à publier une collection de documents; il me semblait, à tort ou à raison, que des tâches plus utiles et plus sacrées m'appelaient; au fur et à mesure que les années s'écoulaient, ces tâches grandissaient en nombre et en importance. Mon manuscrit restait là, les lettres copiées, avec un commencement d'annotation, l'introduction écrite, moins la conclusion.

Et je crois bien qu'il en eût été ainsi jusqu'à mon dernier jour, si je n'avais eu le bonheur de rencontrer l'admirable et modeste érudit qu'est M. Lecestre, ce digne continuateur de M. de Boislisle dans la monumentale édition des Mémoires de Saint-Simon.

Il me pressait d'en finir, car, je le confesse, j'avais des engagements avec la Société de l'Histoire de France, dont, ainsi que le très regretté Noël Valois, M. Lecestre défendait énergiquement les intérêts et les droits. Je lui dis un jour : « Sans vous, je ne puis rien ; tout cela est trop loin de moi ;

voulez-vous vous charger des notes? »

M. Lecestre accepta. Bien plus, il enrichit notre publication d'une autre correspondance qui la complétait à merveille et qu'avaient conservée les archives du Ministère de la guerre: les Lettres du duc de Bourgogne au Roi et à Chamillart pendant les campagnes de 1703 et de 1708 <sup>1</sup>. Il prit la peine de rassembler une cinquantaine de lettres du prince disséminées dans sept recueils différents et il y joignit dix lettres inédites <sup>2</sup>. De la sorte, nous donnions toutes les lettres connues du duc de Bourgogne, en dehors de celles qui ont été publiées par M. le marquis de Vogüé dans son livre: Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier, ou par le général Pelet dans les Mémoires relatifs à la guerre de la succession d'Espagne.

Un premier volume parut au début de 1913.

- 1. Appendice du tome Ier.
- 2. Appendice du tome II.

Le second était prêt, sauf mon introduction qui demandait une mise au point, lorsque la guerre éclata. On m'excusera d'être devenu la cause d'un dernier retard. Si mon âge et des occupations que l'autorité jugea plus utiles ne me permirent pas, comme je l'eusse souhaité, de porter à nos soldats du front l'aide de mon ministère, et au besoin de mes bras, du moins eus-je le bonheur d'être « mobilisé » pour des besognes qui intéressaient assez directement la défense morale de notre patrie.

Si même la vie des tranchées permet au soldat quelques heures de lecture et d'étude, je veux croire qu'on ne sera pas scandalisé que j'aie trouvé enfin les quelques moments nécessaires pour mettre le point final à une œuvre depuis si longtemps entreprise et que réclamaient, avec une insistance jus-

tifiée, imprimeur et éditeur.

Avant les travaux de M. le marquis de Vogüé et de M. le comte d'Haussonville, assez volontiers eussé-je pris prétexte de cette introduction pour tracer, aussi complètement que possible, l'histoire et le portrait du duc de Bourgogne. Je ne le crois plus utile. Je me bornerai donc à montrer dans les pages qui vont suivre ce que cette histoire et ce portrait ont dû aux lettres que, jeune débutant, j'avais la joie de rapporter, avec tant d'autres documents, à l'automne de 1886.

Et ce m'est une autre joie, austère et profonde celle-là, de penser aux espérances que peuvent faire naître dans nos cœurs les lettres qui composent ce recueil. Elles commémorent les douze années d'une querre ininterrompue, où la France et l'Espagne tinrent tête à la formidable coalition de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hollande, du Portugal, de la Savoie, livrant bataille sur tous les fronts des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, sans oublier les mers; elles sont pleines des noms dont depuis dix-huit mois retentissent nos communiqués militaires; n'y retrouvet-on pas jusqu'à la guerre de tranchées, avec ses lenteurs et ses incidents? Les principales racontent de lamentables défaites; elles disent la Belgique envahie et foulée aux pieds des armées qui se disputent son sol ensanglanté, armées humaines, celles-là, il est vrai, et douces à l'habitant; nos seuls alliés, les électeurs de Cologne et de Bavière, momen-

tanément dépouillés de leurs États; Lille occupée pendant quatre ans par l'ennemi; les difficultés financières, les objets d'or portés à la Monnaie, les hivers rigoureux, la famine, les souffrances du peuple, les vains espoirs d'une paix sans cesse reculée; en un mot, la crise redoutable où faillit sombrer la grandeur française. Oui : mais elles montrent aussi le miracle de délivrance accompli par la ténacité de Louis XIV, servie elle-même par l'excès d'orqueil de tels de ses ennemis; ténacité qui donna aux circonstances favorables, - mort de l'empereur, changements politiques en Angleterre, - le temps de se produire et de développer leurs effets; excès d'orqueil qui inquiéta plusieurs puissances et les retourna vers la France. Après la longue nuit d'Hochstaedt, de Ramillies, de Turin, d'Oudenarde et de Malplaquet, c'est une aurore qui commence à poindre au terme de ces pages, l'aurore de la victoire libératrice remportée par Villars à Denain, et de la paix qui devait rétablir les princes alliés, laisser à la France, - quatre villes des Pays-Bas exceptées, — les frontières que les plus glorieuses querres de Louis XIV lui avaient conquises, reconnaître enfin à la Maison de Bourbon la légitime possession de l'Espagne et de ses immenses colonies.

Janvier 1916.

Alfred BAUDRILLART.

# INTRODUCTION

Le testament de Charles II avait fait roi le duc d'Anjou petit-fils de Louis XIV. Le jeune héritier de « l'Espagne et de toutes ses dépendances » partit de Versailles le 4 décembre 1700 pour aller prendre possession de son trône. Ses frères, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, l'accompagnèrent jusqu'aux Pyrénées. Le cortège nombreux était magnifique. Le voyage fut long : c'était l'hiver et les routes étaient mauvaises. On arriva le 19 janvier 1701 à Saint-Jean de Luz. Deux jours après, la séparation eut lieu, grave, triste « avec des larmes qui allèrent jusqu'aux cris », nous dit Saint-Simon. Et tandis que le nouveau roi d'Espagne gagnait Madrid par le plus court chemin, le duc de Bourgogne visitait le Midi de la France : Carcassonne, Nîmes, Toulon, Aix, Avignon, Valence, Dijon. Le Prince faisait son « tour de France ». Le 20 avril, il arrivait à Versailles.

Les deux frères s'aimaient beaucoup. Élevés ensemble, ils ne s'étaient jamais quittés. Ne pouvant plus se voir, ils s'écrivirent. C'est cette correspondance que nous livrons au public. Les lettres de 1701 et de 1702 sont malheureusement presque toutes perdues; mais de 1703 à 1712 la correspondance ne paraît pas présenter de lacune.

Le duc de Bourgogne a été et est encore aujourd'hui l'objet d'admirations enthousiastes et d'attaques très vives. Les con-

temporains n'ont pu dégager clairement les responsabilités de la campagne malheureuse de 1708, et la réputation du Prince n'est pas sortie intacte des accusations de la « cabale ». Nous n'espérons pas dissiper complètement le nuage qu'ont formé les passions ni mettre d'accord, même après deux siècles, les auteurs de Mémoires qui ont accusé Vendôme pour innocenter Bourgogne, ou critiqué Bourgogne pour pallier les fautes de Vendôme. Les rapports militaires du jeune général en chef laissent le problème irrésolu. Il est vrai que nous n'avons pas toutes les lettres que le Prince écrivit au Roi pendant sa campagne. Ont-elles été perdues ? Ont-elles été brûlées par Louis XIV après la mort de son petit-fils? Ces hypothèses demeurent et nous ne pouvons que regretter cette perte. Elles devaient être nombreuses. Le Prince écrivait beaucoup. Ne disait-il pas un jour à Fénelon : « Je n'ai pu répondre plus tôt à votre grande lettre, mon cher archevêque, car j'en ai eu souvent à écrire sur des choses longues et qui me fatiguent la tête. »

Et puis ces rapports militaires étaient destinés au public. Ne devait-il pas ménager les susceptibilités des uns et des autres? Lui si pieux et si fervent chrétien, pouvait-il se défendre en attaquant? De vive voix, en présence du Roi, oui, et il le fit; mais ses scrupules, autant qu'une sage diplomatie, paralysaient sa plume et, s'il demeurait vrai, il ne pouvait tout dire. Écrivait-il à Fénelon, à Beauvillier<sup>4</sup>, il laissait alors parler son cœur et c'est ce qui fait l'intérêt des lettres à son ancien précepteur et à son gouverneur. Encore est-il juste de remarquer que cette correspondance avec Beauvillier est surtout une correspondance spirituelle. Le Prince ouvre sa conscience, et quelle conscience! à ces deux hommes de Dieu. Il

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier. Lettres inédites. 1700-1708, par le Marquis de Vogüé. Plon. Paris, 1900.

n'est pas question, ou rarement, de la guerre ou, s'il en parle à Beauvillier, c'est un conseil qu'il attend. Le duc de Beauvillier est devenu le vrai directeur de sa conscience depuis que Fénelon, confiné dans son diocèse, ne peut plus faire entendre sa voix. Le laïque a remplacé le prêtre.

La correspondance du duc de Bourgogne avec son frère le roi d'Espagne a plus d'étendue. Elle aborde toutes questions : politique, guerre, religion. Lettres intimes qui n'étaient pas, celles-là non plus, destinées à la publicité, elles montrent le Prince à découvert. Le jeune duc de Bourgogne apparaît tout entier, peint par lui-même et voilà l'intérêt unique de cette publication. S'il est possible de défendre ce Prince contre certaines assertions discutables, où trouvera-t-on plus que dans ces lettres des arguments favorables ? Qu'il n'ait pas été un grand général, qui le niera? Les Condé sont rares; mais qu'il ait eu le goût des choses militaires, qu'il ait conçu une haute idée du métier de roi, et qu'il s'y soit préparé avec un sentiment élevé de son devoir, qu'il ait été un époux affectueux et un frère dévoué et aimant, qu'il ait considéré en toutes choses la gloire de la France et le bonheur du peuple, c'est ce qu'aucun lecteur ne pourra nier, après avoir pris connaissance de ces lettres. Puisqu'on s'est plû à l'écraser en le comparant au vainqueur de Rocroy, n'est-il pas permis de remarquer que le génie militaire ne suffit pas, n'est même pas indispensable à un roi, et que le Grand Condé à la tête de l'État n'eût peut-être pas valu le duc de Bourgogne?

> \* \* \*

Pendant onze ans (1701-1712) le duc de Bourgogne entretînt avec le roi d'Espagne une correspondance régulière, lui racontant tous les faits de guerre, lui donnant toutes les nouvelles

de la Cour et de la famille royale, lui exposant tous les projets politiques venus à sa connaissance et mêlant à tout cela ses propres jugements sur les hommes et sur les choses. Les lettres mettaient une dizaine de jours pour aller de Paris à Madrid. Les courriers ordinaires, - sans compter les exprès, - emportaient presque toujours quelques lettres à ce « très cher frère » que la destinée avait conduit en Espagne. Louis faisait connaître à Philippe les nouvelles que nous donnent aujourd'hui les journaux quotidiens. Les habitudes mondaines du temps inspiraient le désir de continuer dans les lettres les conversations interrompues par la séparation. Ces lettres sont une gazette et une causerie. Elles donnent en Espagne un écho de ce qui se passe en France. La santé du Roi, de Monseigneur, de la duchesse de Bourgogne, toutes les espérances, toutes les déceptions, les heureuses délivrances, les joies de la Cour, les chasses, les bals, les fêtes, les soupers; les deuils, les visites, les bonnes et les mauvaises nouvelles, le Prince ne veut rien taire et il s'applique à ne rien oublier. Mais il ne lui suffit pas de contenter une curiosité naturelle; le duc de Bourgogne relève le ton de ses lettres par de sérieuses réflexions sur les événements qui touchent à la vie de l'État; la causerie est toujours grave si la gazette est complète, minutieuse. A suivre les années, il est facile de reconnaître un progrès dans l'esprit du correspondant de Philippe V.

Le patriotisme le plus pur, le dévouement le plus absolu aux devoirs du Prince, la piété, la tendresse et la générosité du cœur respirent de la première à la dernière de ces lettres; mais les jugements sont d'abord assez superficiels, les nouvelles sont simplement contées et les bons conseils semés çà et là avec une cordialité toute fraternelle. Plus tard, pendant les tristes événements de 1706 à 1709, les idées du Prince commencent à se dégager, à se préciser. Il veut la paix parce qu'il sait la

France épuisée, et lorsqu'il fera la guerre, ses lettres nous aideront à interpréter les mesures heureuses ou malheureuses prises par ceux qui commandent. Enfin, mûri par le malheur, fortifié par les attaques des partis, formé par l'expérience acquise dans les Conseils, l'esprit de l'héritier du trône s'ouvre et se dilate; le sentiment religieux qui l'anime s'élève et s'élargit; sa pensée devient plus profonde et plus personnelle. Par la hauteur des vues, l'indépendance du jugement, la pleine conception des devoirs royaux, les lettres des trois dernières années justifient le mot de Saint-Simon « que tous les jours M. le duc de Bourgogne croissait en quelque chose. » Généralement grave, le Prince se déride parfois ; il a même illustré de sa main deux ou trois de ses lettres. Enfin ses billets à la Reine d'Espagne sont le plus souvent spirituels et galants. Cette correspondance régulière était bien le Journal de la Cour de France tenu par un Fils de France. Parcourons-la d'un pas rapide.

I

Au mois d'août 1701, la duchesse de Bourgogne fut malade et faillit mourir, par suite d'une imprudence. Quand il s'agissait de ses plaisirs, la Princesse était la personne du monde la plus déraisonnable. L'on peut juger de la douleur d'un époux qui aimait sa femme avec toute la tendresse de son cœur et toute l'ardeur d'une âme vibrante et passionnée. Et dès lors apparaît la profondeur et la délicatesse de sa piété. Pour lui, Dieu est un père qui ménage tout en vue du bonheur de ses enfants. « Dieu a bien voulu me la conserver et je l'en remercie tous les jours; car en vérité, il n'y a qu'en lui qu'on trouve de véritables consolations. Je suis ravi de ce que j'apprends que vous continuez toujours à le servir fidèlement. Pour moi, je trouve

tous les jours des douceurs nouvelles dans son service, et il me comble de beaucoup de grâces 1. »

Mais déjà des bruits de guerre remuaient de nouveau l'Europe. On a longtemps cru, et Saint Simon lui-même a contribué à cette erreur, que la reconnaissance de Jacques III comme roi d'Angleterre avait été la cause de la grande alliance formée par Guillaume III contre la France; mais le fils de Jacques II fut reconnu roi d'Angleterre le 17 septembre 1701 et dix jours auparavant les anciens confédérés de la ligue d'Augsbourg avaient signé à la Haye un traité pour se défendre contre la maison de Bourbon que le testament de Charles II rendait encore plus puissante.

L'acte de Louis XIV fut cependant une imprudence. Guillaume III toujours en lutte avec son Parlement avait reconnu Philippe V sans enthousiasme; mais l'opinion anglaise, excitée par les bruits de descente des Jacobites en Angleterre se prononçait contre la France. Après la reconnaissance de Jacques III, le roi et le peuple communiaient dans la même haine contre Louis XIV². Guillaume, heureux de s'appuyer sur le sentiment national, pressa les événements et accentua la rupture en rappelant son ambassadeur. En réalité cette reconnaissance n'avait pas changé les dispositions de la cour d'Angleterre et le duc de Bourgogne annonçant à son frère la nouvelle qu'il tient pour bonne dit avec raison que le roi Guillaume « ne peut pas nous faire plus de mal qu'il tâche à nous en faire ³ ».

La guerre devenait inévitable. Le duc de Bourgogne envisage sans peur cette éventualité. Il s'en réjouit même. « Jugez de la

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi Philippe V, 5 septembre 1701, I, 3.

<sup>2.</sup> D'Haussonville. La duchesse de Bourgogne, III (pp. 33-38).

<sup>3.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne Philippe V, 4 octobre 1701. I, 9.

joie où je suis présentement, étant assuré d'aller cette année à la guerre... Quel plaisir ce serait pour moi de vous écrire une lettre au lendemain d'une bataille que j'aurais gagnée contre les ennemis <sup>4</sup> ».

Il nous plaît de constater ces dispositions chez ce jeune homme qu'on se représente trop souvent comme un solitaire, ami du silence et confit en dévotion. Il prie et il priera. Il sait que Dieu tient dans ses mains les rênes de tous les empires ; mais il agira, puisque Dieu veut qu'après avoir prié l'homme agisse comme s'il faisait tout par lui-même. En attendant de partir, il se prépare à son métier de soldat. Puységur luî explique le plan des opérations qu'il transcrit pour son frère 2. Et l'on ne peut que reconnaître qu'il avait le sens de la tactique quand il écrivait : « On a toujours un grand avantage sur l'ennemi quand on peut lui donner ce qui s'appelle l'ordre et l'obliger à régler ses mouvements sur les vôtres 3 ».

Que ne fit-il ainsi dans la campagne de 1708! Mais n'anticipons pas.

Le départ arriva. « Je vous écris, mon cher frère, dans un véritable transport de joie; j'ai reçu l'ordre du Roi, ce matin, de partir mardi prochain ». Il ne quittait pas sans regret la jeune duchesse de Bourgogne; mais, de cette séparation, il se consolait en songeant qu'il « va acquérir de la gloire » <sup>4</sup>.

Les lettres du duc de Bourgogne nous manquent sur cette campagne de 1702. Elle commença au mois d'avril; le Prince partit le 25, et le 27 il arrivait à Bruxelles. Il avait vu en passant à Cambrai son ancien précepteur Fénelon, mais en public, d'après les ordres du Roi.

- 1. Le même au même, 6 février 1702. I, 11.
- 2. Le même au même, 9 février 1702. I, 12.
- 3. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 19 mars 1702. I, 13.
  - 4. Le même au même. 19 avril 1702. I, 14.

Boufflers l'attendait au camp de Xanten. Le Prince ne trouva pas l'occasion de se distinguer; son ambition fut déçue. « La campagne des Flandres fut triste » dit Saint-Simon. Bien commencée, elle se termina mal. Les incertitudes de Boufflers causèrent la défaite. Kayserswerth capitula le 13 juin. Vanloo, Ruremonde, Liège tombèrent aux mains des ennemis. Les inspirations nécessaires manquèrent au vieux maréchal et nous ne pouvons pas vraiment reprocher à un jeune homme de 20 ans de n'avoir pas suppléé aux défaillances de celui qui était le maître des opérations. Du moins, le duc de Bourgogne paya bravement de sa personne. Il sauva l'honneur. Les rapports militaires ne tarissent pas sur sa bonne tenue et sa belle humeur au feu, l'affabilité qu'il avait montrée dans ses rapports avec les officiers, le soin qu'il prenait et de la discipline et du bien-être des troupes. L'opinion publique même lui fut favorable.

Cependant le Roi, gardien de l'honneur de son petit-fils, jugea prudent de ne pas compromettre sa naissante réputation. Voulut-il lui épargner l'affront de voir Marlborough s'emparer des principales villes des Pays-Bas? Il le rappela avant la fin de la campagne. Le duc de Bourgogne arriva à Versailles le 8 septembre.

C'est à la suite de cette première campagne que Philippe V pria Louis XIV d'autoriser son frère à se rendre à Madrid. Le Roi de France n'y voulut pas consentir<sup>4</sup>. En revanche, il donna au duc de Bourgogne une marque éclatante de sa satis-

<sup>1. «</sup> Le roi d'Espagne est extrêmement mortifié du refus que le Roi, son grand-père, a fait de permettre à M. le duc de Bourgogne de le venir voir; il n'en peut comprendre la raison et eu a pleuré trois heures très amèrement. Pour moi je ne vois pas quel plaisir on peut prendre à le chagriner dans une chose si peu importante et qui leur ferait tant de plaisir à l'un et à l'autre. » Louville à Beauvillier, 12 octobre 1702. Affaires étrangères. Espagne. T. 113, f. 132.

faction. Il l'appela au Conseil d'État. Le Prince avait vingt ans et Monseigneur, son père, n'y était entré qu'à trente ans.

\* \*

Au printemps de 1703, le duc de Bourgogne annonça à son frère que le Roi lui accordait le commandement de l'armée d'Allemagne sous la direction de Tallard. Le choix était-il heureux? Villars eût mieux convenu; mais le jeune maréchal avait conçu un projet audacieux. Avec le concours de l'armée d'Italie, commandée par Vendôme, il voulait marcher sur Vienne par la Forêt-Noire et la Bavière. Louis XIV n'osa pas associer son petit-fils à une expédition aussi aventureuse et le duc de Bourgogne commanda l'armée qui manœuvrait sur le Rhin.

Le Prince rend compte à son frère d'Anjou de tous les mouvements des armées : « Il semble que, de tous les côtés, l'affaire est dans sa crise ; en Flandre, les armées sont en présence ; en Allemagne, l'électeur de Bavière va attaquer le Tyrol ; en Italie, M. de Vendôme a passé le Tanaro et coupe toute communication aux ennemis avec l'Allemagne, qui se sont, à ce qu'on dit, retirés de l'autre côté du Pô; ici, nous n'avons pas grand ennemi en tête '. » Malheureusement, ni le duc de Bourgogne, ni Tallard ne se décidèrent à attaquer vigoureusement le Prince de Bade pour l'empêcher de prendre Villars par derrière et ils se résolurent à une guerre de siège. Ce que voyant, le prince de Bade, laissant un rideau de troupes, joignit son armée à celle des Impériaux et contribua à l'échec de l'offensive de Villars sur Vienne <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 19 juin 1703. I, 33.

<sup>2.</sup> D'Haussonville. La duchesse de Bourgogne III, p. 99.

Le Prince et Tallard, après deux mois d'attente, feignirent d'attaquer Fribourg; et ils se portèrent sur Brisach qu'ils investirent par surprise <sup>1</sup>. Le duc de Bourgogne raconte avec enthousiasme à son frère les péripéties du siège. Il ne dit rien de son courage, de son sang-froid et de sa belle humeur au feu. Il envoie une relation des premières attaques et il a soin d'ajouter : « Si vous voyez mes louanges dans la relation que je vous envoie, c'est celui que j'en ai chargé qui les y met; car vous savez que ce n'est pas trop mon style que de me louer <sup>2</sup> ». Nous savons cependant qu'il s'exposa au point d'alarmer Tallard. Des soldats furent tués sous ses yeux. Le Prince aimait vraiment son métier : « Permettez, Madame, à un soldat de cesser un moment de penser aux attaques pour vous faire ressouvenir de lui <sup>3</sup> ». Treize jours après l'ouverture de la tranchée, la place de Brisach battait la chamade.

Le duc de Bourgogne revint à Versailles quelques jours plus tard, avant la fin de la campagne. Il avait demandé au Roi un congé, à une condition toutefois : qu'on lui permît de revenir si l'armée tentait encore quelque chose d'important. Tallard, il est vrai, le pressait de partir. Il s'était bien gardé de laisser entrevoir que la campagne n'était pas finie; mais la personne du Prince le gènait et il ne voulait pas hasarder la vie de l'héritier du trône dans l'exécution du projet qu'il avait formé.

Il est très vrai aussi que le Prince désirait revoir la duchesse de Bourgogne, très occupée, pendant cet été de 1703, de Nangis, au point que le temps lui manquait pour répondre aux lettres de son mari, à qui il ne restait d'autre ressource que d'écrire à

<sup>1.</sup> Cf. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 17 août 1703. I, 33.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 27 août 1703, I, 37.

<sup>3.</sup> Le même à la reine d'Espagne. 27 août 1705. I, 38.

Madame de Montgon, dame du service de la 'Princesse, pour avoir des nouvelles de l'épouse légère et si tendrement aimée.

La campagne n'était pas terminée en effet, et Landau fut prise après le départ du Prince. A la cour, on ignorait le plan de la campagne et on lui fit bon accueil. Il avait pris Brisach et il s'était conduit en soldat.

Quant au duc de Bourgogne, après avoir exprimé quelques regrets, il prit son parti avec la résignation qui lui était habituelle quand il croyait entrevoir dans quelque événement la volonté de Dieu: « Je serais inconsolable de ne m'y être pas trouvé si je ne savais que le Maréchal n'aurait pas voulu me commettre à l'entreprise de Landau qui était assez hasardeuse et que par là la bataille n'aurait pas été gagnée, ni Landau repris 1. » Dangeau ne dit pas autre chose, en son journal, à la date du 22 novembre 1703.

La correspondance reprit avec la cour d'Espagne, abondante et variée. Les « espérances » de la duchesse de Bourgogne et de la Reine sa sœur, mille petits incidents de la vie quotidienne donnent aux lettres de notre Prince un caractère d'intimité qui repose des considérations plus hautes sur la politique et la guerre. Et sans doute, elles semblent parfois un peu superficielles : à chaque page pourtant se révèlent par quelque trait le sérieux et la haute moralité de celui qui tient la plume. Au surplus, on apprécie davantage ces lettres quand on les compare à celles de « Monseigneur », ou du duc de Berry. Comme son père pourtant et comme son frère cadet, le duc de Bourgogne fait dans ses épîtres une large place à « cette occupation assez différente de la guerre, mais où on ne se donne guère moins de mouvement et qui ne prend guère moins de temps,

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 25 novembre 1703. I, 44.

c'est-à-dire la chasse 1 ». Il savait par là être agréable au Roi son frère; c'était lui rappeler sa jeunesse. Le duc d'Anjou connaissait, pour les avoir maintes fois parcourues, les plaines giboyeuses de Montrouge et de Saint-Denis, les forêts de Marly et de Fontainebleau, et ces souvenirs le charmaient.

Mais tandis que les lettres de Monseigneur et du duc de Berry ne sont pleines que de ces récits, le duc de Bourgogne, après avoir satisfait à la curiosité de son frère, se hâte de revenir à de plus importantes matières. S'il commence par un récit de chasse, il s'arrête vite et fait constater que là n'est pas l'intérêt de sa missive : « pour parler maintenant de choses plus sérieuses ». Si le récit finit la lettre, il ne manque pas de remarquer qu'il y a un temps pour se reposer et un temps pour être grave; « pour revenir à des choses moins élevées », ditil après avoir parlé du siège de Landau et de Verrue <sup>2</sup>.

Pour le duc de Bourgogne, la chasse était un divertissement utile; c'était une occupation pour Monseigneur. Il savait le prix de la santé, et pour ce jeune homme dont la tête était déjà remplie de projets sérieux et de pensées sévères, le mouvement et le grand air étaient une nécessité. « Vous n'aimez guère la chasse, écrivait le Prince à la Reine d'Espagne 3, mais vous pouvez aimer la promenade qui certainement doit plaire aux personnes de votre âge, et vous en avez besoin; car, pour penser sérieusement, il faut savoir se relâcher et se dissiper un peu quelquefois. » Le jeu est nécessaire au travail, disent les pédagogues. C'était la pensée du Prince, moins la formule

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 7 octobre 1703. I, 42.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 30 novembre 1704. I, 65.

<sup>3.</sup> Le duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 5 mars 1705. I, 85.

solennelle. L'hiver fut rude; le Prince avait si froid aux doigts en écrivant qu'il pouvait à peine tracer ses lettres. De ses fenêtres, il voyait le canal couvert de monde tout au plaisir des glissades; c'est comme « il y a sept ans, écrit-il, lorsque nous allions sur la glace <sup>1</sup> ». Toujours avec la nouvelle le souvenir du passé! Les deux frères revivaient leurs années d'enfance.

La duchesse de Bourgogne, après cinq ans de mariage, connut les joies austères de la maternité. « Les nouvelles que vous me demandez de Madame votre sœur, écrit Louis à la Reine d'Espagne, sont très bonnes; les soupçons se sont changés en certitude, et il n'y a plus qu'à vous souhaiter la même maladie. Il me semble que ce souhait n'est guère poli; mais ce qui ne le serait point en toute autre occasion le devient en une aussi importante que celle-ci<sup>2</sup> ». Le 25 juin 1704, il put lui faire part de la naissance de son fils aîné; mais, hélas! cet enfant si désiré ne devait pas survivre aux sourires qui avaient environné son berceau. Il fut enlevé à l'âge de dix mois. Sa mort inspira au duc de Bourgogne une admirable lettre. L'esprit chrétien s'y montre dans toute sa profondeur.

« Il aurait été à souhait, non seulement pour mon intérêt particulier, mais encore pour celui des affaires générales, que ce malheur ne fût point arrivé; mais les hommes doivent toujours se soumettre aveuglément à ce qui vient d'en haut. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qu'il nous convient; il a la vie et la mort dans ses mains et a placé mon fils dans un lieu où je désire ardemment de le rejoindre un jour. Cependant, ce n'est pas assez de le désirer, il faut y travailler... L'état où vous êtes, mon cher frère, et celui auquel je suis destiné selon le cours de la nature (souhaitant que ce soit bien tard), cet état,

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 20 janvier 1704. I, 49.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 9 décembre 1703. I, 46.

dis-je, est rempli d'autant de dangers qu'il y a de devoirs à remplir et ces dangers sont d'autant plus pressants que ces devoirs sont plus grands... Je m'aperçois qu'insensiblement, au lieu d'une lettre, je fais un sermon; mais vous en voyez l'intention; elle est droite certainement, et la matière que j'ai traitée d'abord m'a bien fait faire des réflexions différentes sur le bonheur de mon fils d'être arrivé au ciel sans avoir essuyé ces horribles dangers où nous sommes et dont la seule correspondance fidèle à la grâce, la vigilance, le travail, la justice et l'accomplissement exact de nos devoirs nous peuvent tirer. Il est vrai que si le péril est grand, la grâce est abondante et que Dieu ne nous laissera jamais tenter au-dessus de nos forces '... »

\* 4

Le duc de Bourgogne communiquait à son frère les nouvelles de la cour de France. Il s'était battu pour lui. Il n'avait pas voulu se mêler plus directement aux affaires d'Espagne. Il avait même, par un scrupule qui se comprend, hésité parfois à appuyer auprès de son aïeul les demandes de Philippe V. Louis XIV était jaloux de son autorité et puis, entre le duc de Bourgogne et lui, il y avait encore Monseigneur <sup>2</sup>. Cependant, le Prince avait suivi avec douleur les intrigues qui paralysaient à la cour d'Espagne les efforts de la politique française. Pas un mot ne lui était échappé, au moment de leurs déplorables querelles, sur les d'Estrées, ni sur la princesse des Ursins. Une fois, cependant, quand le duc de Gramont fut envoyé comme ambassadeur à Madrid, il écrivit à son frère et à sa belle-sœur deux lettres pressantes, les conjurant de prendre

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 avril 1705.

<sup>2.</sup> Cf. la lettre du 25 novembre 1703 au sujet d'une demande de troupes.

enfin confiance dans « cet ami de leur famille » aussi capable de les bien conseiller dans les choses de la politique que dans celles de la guerre <sup>1</sup>.

Les cabales recommencent leur jeu néfaste; le Prince est si triste, si mécontent, qu'il prend le parti de se taire. Pendant plus de trois mois, il n'adresse pas une ligne à la cour de Madrid. Quand il reprend la plume, il ne cherche pas à dissimuler la cause de son silence.

« Je ne crois point vous avoir écrit, mon cher frère, depuis la naissance de mon fils. Il s'est passé bien des choses depuis ce temps, les unes bonnes, les autres très mauvaises... Mais, au milieu de tout cela, ce qui m'a fait un plaisir sensible, c'est que vous ayez enfin commencé à montrer au dehors le bon qui est au dedans de vous, à dire ce je veux contre lequel les Espagnols ne répliqueront point, à vous réunir entièrement au Roi votre grand-père et à suivre ses sages conseils. J'avoue que vous ayant vu dans une conduite différente de celle que je vous vois prendre avec joie, je m'étais quasi résolu au silence sur des choses auxquelles je ne me flattais pas pouvoir changer beaucoup par quelques lettres; mais quelle satisfaction pour moi, vous aimant autant que je vous aime, de vous voir rentrer dans une voie qui vous fera autant d'honneur que la première pouvait faire parler contre vous! Pardonnez-moi, mon cher frère, si je vous parle si librement, c'est à l'amitié que j'ai pour vous qu'il faut vous en prendre 2 ».

Le duc de Bourgogne se permettait, fort de l'affection qu'il portait à son frère, de l'encourager à se montrer vraiment roi, à « vaincre la timidité » qui lui était naturelle, à se montrer au peuple, à se mettre à la tête de ses troupes. Quelle joie quand

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 27 avril 1704, I, 52. Le même à la reine d'Espagne, du même jour. I, 53.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne. 5 octobre 1704. I, 58.

il apprendra que le Roi d'Espagne fait la guerre et que ses sujets se groupent autour de lui! Mais là se bornait l'ingérence du duc de Bourgogne. Il ne pouvait se résoudre à se mêler aux affaires politiques d'une cour étrangère.

Fidèle à cette ligne de conduite, le Prince laissa Louis XIV agir à sa guise à l'égard de la princesse des Ursins. La Reine d'Espagne cherchait à le gagner à force de bonnes grâces. Lui, espaçait les réponses et s'en tirait par quelque compliment, ne sachant comment faire accepter ses excuses. Ce prince austère semblait prendre quelquefois la plume de Voiture.

« Je ne sais que répondre, Madame, aux obligeants reproches que Madame la duchesse de Bourgogne m'a faits de votre part. La crainte de vous importuner ne serait peut-être pas une excuse pour vous, à voir comment vous pensez à mon égard; il vaut donc mieux présentement garder un silence confus qui vous marque que je me reconnais coupable, et tâcher d'avoir à meilleur titre à l'avenir des marques de votre souvenir; car, quelque gracieux que soient vos reproches, ils sont toujours reproches, et, s'ils ne se retournent point contre vous par la manière engageante et toute charmante dont vous me les faîtes, ils tombent en revanche infiniment sur moi, en me faisant sentir l'injustice de mon oubli ».

Et le Prince annonçant l'envoi de petits cadeaux:

« Je crois que vous aurez lieu d'être contente du petit présent que madame votre sœur vous envoie et que le déshabillé vous touchera peut-être autant que l'habit de chasse. Je souhaiterais bien que quelque grossesse vous mit en état de le mettre plus souvent en usage '». De son côté, la Reine envoyait au Prince du tabac et du chocolat.

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 30 novembre 1704. I. 66.

Mais ces amabilités n'empêchent pas Louis de garder son indépendance sur le fond des choses : « Pour ce qui regarde le retour de la princesse des Ursins, écrit-il au Roi d'Espagne, je ne crois pas que je puisse faire grand chose sur une telle affaire et que le Roi suivra plutôt les pensées que lui suggèrent sa sagesse et son expérience que ce que je pourrais en dire. Cependant soyez persuadé que mon plaisir sera toujours de vous procurer le vôtre et qu'en toutes occasions ce sera un de mes premiers motifs après le bien du service du Roi et du vôtre 1 ».

Deux jours plus tard, il reviendra sur la même idée : « Je ne reprends rien du détail que vous me faites de la conduite de la princesse des Ursins ; c'est au Roi et non pas à moi à en juger et, comme vous le dites vous-même, à moins qu'il n'y ait nécescité, je n'aime pas à me mêler principalement à ces sortes d'affaires... Je ne doute point qu'elle ne vous soit infiniment attachée et par devoir et par le cœur, et comprends aisément le désir que vous auriez de la recevoir auprès de vous. Ce serait, dans le désir que j'ai de vous donner des marques de ma tendre amitié, une occasion qui me serait très précieuse, si je pouvais faire là-dessus ce que vous désirez, vous assurant que je vous aime toujours plus que ma vie 2 ».

Le duc de Bourgogne se borna donc à recevoir obligeamment la princesse des Ursins et à l'entretenir longuement; mais il ne fut pour rien dans son renvoi à Madrid. Aussi n'accepta-t-il pas les remerciements que la Reine lui exprima à cette occasion : « Vous verrez par la lettre que j'écris au Roi, mon frère, que je n'ai pas eu le temps de m'employer auprès du Roi pour le porter à vous renvoyer la princesse des Ursins, et il en avait déjà formé le dessein ; ainsi je ne mérite vos remerciements là-

- 1. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 11 janvier 1705. I, 66.
- 2. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 13 janvier 1705. I, 71.

dessus qu'en qualité d'homme qui désire de vous plaire en tout ce qui dépendra de lui 1 ».

\* \*

Le duc de Bourgogne avait bon cœur et il souffrait de ne pas obtempérer aux vœux de son frère et de sa belle-sœur. Il faisait oublier, ou il essayait de faire oublier ces refus de service par l'intérêt passionné qu'il témoignait aux entreprises du Roi et par un empressement touchant aux désirs fraternels qu'il pouvait satisfaire : « Je serai ravi de vous pouvoir envoyer d'ici des livres qui vous délassent et vous accoutument à ne pas abandonner l'étude tout à fait. Je souhaite que la Reine y prenne goût avec vous, car, sans cela, j'aurais bien peur que vous n'aimassiez mieux être longtemps avec elle plutôt qu'avec mes pauvres livres, Je m'acquitterai cependant de votre commission. Un des premiers qui paraîtra sera le onzième volume de l'Histoire ecclésiastique; je ne sais si vous avez eu les précédents 2 ». Il félicite la Reine de son goût pour la lecture et de sa curiosité à rechercher les actions « des grands hommes dans les pièces originales ». Et il ajoute avec une certaine fierté : « Les histoires modernes vous montreront des héros aussi bien que les anciennes... vous y verrez de grands capitaines aussi bien que chez les Romains, et même parmi vos ancêtres, ce qui doit vous donner pour le moins autant de curiosité que la fameuse antiquité 3 ».

L'abbé Fleury fut chargé de rechercher les livres demandés,

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 8 octobre 1705, I, 78.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 18 janvier 1705. I, 75.

<sup>3.</sup> Le même à la reine d'Espagne, 8 février 1705. I, 79.

et surtout un « Tite-Live français » auquel la Reine d'Espagne paraissait tenir fort <sup>1</sup>.

Le duc de Bourgogne ne perdait pas de vue, on le constate, les distractions intellectuelles de son frère et de sa belle-sœur. Il était des trois frères celui qui aimait le plus les travaux de l'esprit. A la différence de son père, Monseigneur, l'élève de Bossuet, qui avait promis de ne plus ouvrir de livres une fois son éducation terminée, — et il paraît bien qu'il tint parole l'élève de Fénelon conserva toute sa vie le goût et l'amour des études et des études sérieuses. Entre toutes, les questions théologiques l'intéressaient. Témoin les deux lettres qu'il écrivit à son frère sur le Cas de conscience 2, opuscule qui renouvelait des tristes disputes jansénistes. Un ecclésiastique de province condamnait les cinq propositions dans le sens qu'elles présentent considérées en elles-mêmes, et indépendamment du livre de Jansénius. Mais sur la question de fait, c'est-à-dire sur l'attribution des cinq propositions au livre de Jansénius, il pensait que le silence respectueux était suffisant pour rendre aux constitutions des papes toute l'obéissance qui leur est due. Un confesseur à qui s'adressait cet ecclésiastique demandait aux docteurs de Sorbonne s'il pouvait l'absoudre.

Le récit du duc de Bourgogne est clair et le Roi d'Espagne avait devant les yeux tous les éléments de la discussion soule-vée malicieusement par les Jansénistes. Le Cas de Conscience approuvé par quarante docteurs de Sorbonne, soutenus par Noailles; les deux partis en présence préparant leurs armes pour ou contre le Cas de conscience; l'incertitude des premiers, la confiance des autres qui veulent faire condamner le Cas de conscience, et ils « ont raison, écrit le Prince; on ne doit pas

<sup>1.</sup> Le même au roi d'Espagne, 8 février 1705. I, 77.

<sup>2.</sup> Le même au roi d'Espagne, 21 janvier 1703 et 2 août 1705. I, 23, 106,

attaquer la foi impunément », tout cela est raconté en quelques lignes '. Puis c'est la rétractation des quarante docteurs, la condamnation du Cas de conscience par le pape, disant « que le silence respectueux sur le fait de Jansénius ne suffit pas pour obéir, comme on le doit, aux constitutions des papes Innocent X et Alexandre VIII ». Et le Prince se réjouit du triomphe de la saine doctrine. Il ne pouvait soupçonner que ni la Bulle Vineam, ni la Bulle Unigenitus ne termineraient les discussions sur la grâce et sur la soumission due aux jugements ecclésiastiques. Le xviiie siècle sera rempli du bruit de ces disputes. Les Jansénistes prendront leur revanche sous le patronage du Régent et des Parlements.

Si réservé qu'il fût quand il s'agissait de grandes décisions à prendre, le duc de Bourgogne, cependant, ne s'abstenait pas toujours de donner son avis, En 1705, après la prise de Barcelone, il fut de ceux qui conseillèrent de continuer la guerre et de secourir Philippe V sur le sol même de la Péninsule. Il avait promis à son frère d'agir en ce sens et, de fait, le comte d'Aguilar sut, de source certaine, qu'il était allé trouver le Roi, lui avait parlé en grand secret et demandé comme une grâce de commander les troupes françaises qui seraient envoyées dans la Péninsule, pour y servir sous les ordres de son frère <sup>2</sup>.

On sait de quels fâcheux insuccès furent suivis les efforts cependant considérables de Louis XIV et de Philippe V. « Voici, mon très cher frère, écrit le Prince au Roi d'Espagne, bien des malheurs coup sur coup de tous côtés, et on a besoin d'autant de religion que vous en avez pour le souffrir patiemment.

1. Première lettre du 21 janvier 1703. I, 24.

<sup>2.</sup> Lettre du 6 novembre 1705. I, 131, et dépêche du Comte d'Aguilar au roi d'Espagne, 12 décembre 1705.

« Nous avons appris ici en quatre jours la malheureuse bataille de Flandre, la levée du siège de Barcelone et la perte du Brabant <sup>4</sup> ».

Cependant l'espérance renaît; il remercie Dieu : « Si j'ai longtemps gardé le silence, écrit-il à Marie-Louise, pendant les malheurs arrivés depuis quelques mois, ce n'est pas que je ne les aie vivement sentis. Le tendre attachement que j'ai pour le Roi mon frère, et pour vous, Madame, si je l'ose dire, me causait une peine qui faisait que je ne savais comment les joindre aux vôtres. Mais il n'est plus temps de se taire lorsque Dieu nous rend sa protection et que le Roi d'Espagne, faisant reculer ses ennemis, rentre dans sa capitale, éprouve la fidélité de ses sujets et fait voir à l'Archiduc qu'il n'est pas si aisé de le détrôner qu'il se l'était figuré 2 ».

Ce fut au cours de cette année 1706 que les premières divergences se manifestèrent entre Philippe V et son frère. Il s'agissait de la paix. Le duc de Bourgogne, comme Louis XIV, souhaitait qu'on la conclût, même au prix d'un démembrement de l'Espagne. Ce n'était pas jalousie, certes ; l'intérêt de la France primait tout. Que disait-il à son frère? « ... Vous savez la tendresse que j'ai toujours eue pour vous, et je vous assure que je n'oublie ni n'oublierai jamais cette étroite amitié qui nous a toujours unis depuis l'enfance; que vos intérêts, après ceux de la France, sont les premiers chez moi, et qu'en tout ce qui dépendra de moi, je contribuerai à les ménager, autant que la malheureuse situation où cette campagne nous a mis le pourra permettre ». Et il annonçait que les négociations n'avaient pu commencer par la faute de l'Angleterre et de la Hollande; mais le sacrifice de Philippe V était fait, du moins dans la mesure où il apparaissait inévitable; de cela, le Prince

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 30 mai 1706, I, 153.

<sup>2.</sup> Le même à la reine d'Espagne, 29 août 1706. I, 158.

était heureux et fier : « J'ai compris aisément la peine qu'a dû vous causer l'idée d'un démembrement de quelqu'un de vos États, et j'ai été ravi en même temps de voir la résignation avec laquelle vous vous soumettiez de tout à la volonté divine. Plus on est élevé et plein d'un sang illustre et plus on est touché de faire de pareils sacrifices... Je prie Dieu qu'il accepte votre soumission et que, par des coups de sa main toute-puissante, il vous en délivre tout à fait ' ».

L'affection que le duc de Bourgogne portait à son frère n'était point aveugle. Il s'en servait pour faire accepter des avis pénibles; en plusieurs circonstances, ce fut à la plume du Prince que Louis XIV confia des avertissements délicats. Le Roi d'Espagne avait pris en 1706 la résolution d'appliquer à son profit les biens aliénés de sa couronne. Le duc de Bourgogne, dont la pensée n'était que le reflet de l'opinion du Roi et du duc d'Orléans, se permit de lui écrire que cette résolution « était un peu prompte dans une chose où la conscience, la justice et la politique ne cadraient pas peut-être avec cette résolution; du moins, ajoutait-il, je vois des gens raisonner ainsi en ce pays-ci <sup>2</sup> ».

L'année 1707 ne fut pas plus que les deux précédentes marquée pour le duc de Bourgogne par de grands événements. Ce prince avait alors vingt-cinq ans et sa correspondance prenait de plus en plus le caractère militaire et politique qu'elle devait garder jusqu'à la fin. Désormais les faits ne sont plus mentionnés comme de simples nouvelles; ils sont accompagnés de considérations d'une certaine valeur. On lira avec intérêt à ce point de vue le récit que fait le Prince des opérations de Villars en Allemagne; quelques rapprochements heureux avec la cam-

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 28 novembre 1706. I, 166.

<sup>2.</sup> Le même au même, 26 décembre 1706. I, 169.

pagne que son père avait faite en 1693 témoigne qu'il pratiquait lui-même le conseil qu'il avait donné à Marie-Louise de se tenir au courant de l'histoire contemporaine <sup>1</sup>.

Il s'efforçait de s'instruire dans l'art de la guerre. Il analysait les dépêches, cherchait à pénétrer les desseins des généraux et, pour compléter ses informations, suivait de près la *Gazette de France*; il est difficile de le trouver en défaut dans les récits qu'il envoie au Roi d'Espagne. Les relations de Dangeau et de Sourches témoignent de son exactitude.

Le duc de Bourgogne approuva sans réserve l'entreprise d'Écosse. La relation qu'il en fit à son frère dans ses lettres de mars et d'avril 1708 est très complète et confirme tout ce qu'a dit Saint-Simon. « Il y a déjà plusieurs années que l'on a entretenu de secrètes intelligences avec des principaux seigneurs d'Écosse mécontents du gouvernement présent et qui marquèrent beaucoup de fidélité pour leur Roi légitime. Depuis l'acte d'union de l'Écosse à l'Angleterre, ces sentiments ont redoublé, ainsi que les instances d'être secourus pour se tirer de servitude, tellement que le Roi s'est cru assez assuré de la sincérité de leurs demandes pour y entrer absolument et suivre un projet qui, s'il réussit, pourra bien faire changer la face des affaires en Europe <sup>2</sup> ».

Le Prince énumère les préparatifs qui ont été faits en secret à Dunkerque et les chances de succès que présente l'entreprise; elle « peut être utile à la religion, au roi d'Angleterre, en lui donnant une voie pour rentrer dans ses États, à la France et à l'Espagne par la puissante diversion qu'elle doit causer ». Hélas! l'affaire ne réussit pas. Une série de contre-temps mit à néant ces beaux projets. Le duc de Bourgogne jusqu'à la fin garda quelque espoir. La flotte a fini par mettre à la voile:

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 29 mai 1707. I, 195.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 8 mars 1708. I, 235.

« On est maintenant dans l'attente de ce grand événement. J'espère que Dieu nous protègera et que l'on verra en Angleterre quelque révolution semblable à celle dont les histoires sont pleines <sup>1</sup> ».

La révolution n'eut point lieu. La flotte anglaise, bien loin de se tourner du côté du prétendant, l'empêcha de débarquer : « Il faut sur le tout se remettre à Dieu, ainsi que vous me le marquez dans votre dernière lettre, et Il sait mieux que nousmêmes ce qui nous convient <sup>2</sup> ».

L'attention du public allait se porter sur un autre théâtre où le Prince devait tenir le premier rôle.

## II

Depuis cinq ans, le duc de Bourgogne n'avait point paru aux armées. Il le ressentait avec douleur. Sa vie lui semblait inutile et on le devinait dans ses lettres. Les grands revers d'Hochstaedt, de Ramillies, de Turin l'avaient profondément ému, mais avaient laissé intacte la petite renommée qu'il s'était acquise en 1702 et 1703, puisque le Roi l'avait retenu à Versailles. Plus d'une fois, il s'était cru sur le point d'obtenir le commandement désiré. Dès 1704, il écrivait à son frère : « Tout paraît dans une bonne disposition; il n'y a que moi qui voudrais que cette situation fût telle que j'y pusse servir, et qui épie les occasions favorables 3 », et dans une lettre de 1705 il déplore de ne point rencontrer de telles occasions pour aller à la guerre, « mais il faut agir avec prudence et vivre d'espérance, me reposant sur la sagesse du Roi et le désir qu'il a de

<sup>1.</sup> Le même au même, 25 mars 1708. I, 240.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 15 avril 1708. I, 243.

<sup>3.</sup> Le même au même, 9 juin 1704. I, 55.

m'instruire et de contribuer à m'acquérir quelque réputation, ce qui ne peut se faire que par les faits 1 ».

Puis il se tait même sur ces désirs; il renferme dans son cœur ses espoirs, il se confine dans la dévotion et dans l'étude, celle de la physique ou de l'astronomie, au grand désespoir de Saint-Simon. Cependant la Cour, la duchesse de Bourgogne en tête, poursuit sa vie légère et brillante. Le Roi ne s'y oppose point; il aurait cru s'avouer vaincu si les amusements avaient cessé.

Le jour vint pourtant où ils s'éteignirent comme d'euxmêmes sous les coups redoublés du malheur. La naissance du second duc de Bretagne ne fut point fêtée (1707). Les dépenses inutiles eussent été des dépenses coupables. L'année 1707 s'était ouverte tristement. Les Français avaient été chassés du nord de l'Italie et le duc de Savoie mettait le siège devant Toulon. Cette fois, le duc de Bourgogne vit son rêve réalisé. Le 14 août, il écrit à son frère : « Je ne dois pas être plus longtemps, mon très cher frère, sans vous faire part de ma joie... Le Roi m'envoie en Provence commander l'armée qui doit s'assembler au commencement du mois prochain et j'espère que si les ennemis m'y attendent, on pourra les faire repentir de leur grande entreprise 2 ».

L'expédition n'eut pas lieu. Le duc de Savoie leva le siège de Toulon quelques jours après la nomination du duc de Bourgogne.

Le Prince gardait néanmoins l'espoir de partir bientôt. Le Roi l'avait désigné pour un commandement important. N'était-ce point une promesse implicite pour l'année suivante?

L'année se termina plus heureusement qu'elle n'avait commencé. La victoire d'Almanza avait, dès le mois d'avril, raf-

- 1. Le même au même, 6 février 1705. I, 82.
- 2. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 14 août 1707.

fermi le trône de Philippe V. Sur la frontière d'Italie, l'armée du duc de Savoie reculait; Villars opérait glorieusement sur le Rhin; en Flandre, Vendôme contenait les ennemis et donnait de grandes espérances pour la campagne prochaine.

Combien joyeuses sont les lettres du duc de Bourgogne: « Nous avons certainement bien des grâces à en rendre à Dieu qui nous a donné ce succès dans un temps où il ne pouvait venir plus à propos... encore un coup, mon cher frère, bénissons le Dieu des armées et demandons la continuation de sa protection sur les deux royaumes et sur toute la chrétienté <sup>1</sup> ». « Nous n'avons pas seulement lieu de remercier Dieu des bons succès d'Espagne, puisqu'il vient de nous en donner un en Allemagne, d'autant plus considérable qu'il n'a rien coûté; le maréchal de Villars a forcé sans coup férir ces terribles lignes de Bihel <sup>2</sup> qui faisaient tant de bruit depuis cinq ans <sup>3</sup> ».

Les cœurs se rouvrirent à l'espérance et à la joie. « L'année 1708 commença par les grâces, les fêtes et les plaisirs », écrit Saint-Simon; et d'ajouter aussitôt : « On ne verra que trop tôt qu'elle ne continua pas longtemps de même. »

\*

« Voilà la campagne qui s'approche de ce côté-ci, mon très cher frère, et j'y prends enfin un intérêt plus particulier : le Roi m'envoie commander son armée des Flandres qui sera composée de ses meilleures troupes et très nombreuses 4 ». C'est le 29 avrîl 1708 que le duc de Bourgogne annonçait cette bonne nouvelle à son frère et il ajoutait : « Vous comprenez aisément

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 9 mai 1707. I, 191.

<sup>2.</sup> Ou de Stollhofen.

<sup>3.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 mai 1707. I, 195.

<sup>4.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 29 avril 1708. I, 244.

quelle est ma joie. » A défaut du génie militaire que le ciel n'avait pas donné au Prince, il est impossible de ne pas lui reconnaître l'ardeur guerrière.

De l'aveu du duc de Bourgogne, l'armée était très nombreuse et se composait des meilleures troupes : 206 escadrons et 131 bataillons répartis entre 56 brigades; tous les corps distingués, la maison du Roi, la gendarmerie, les carabiniers, le régiment des gardes; parmi les chefs, des hommes qui avaient fait leurs preuves : d'Artagnan, Biron, Chémerault, Puyguyon, Saint-Hilaire; « belle, leste et de la plus grande volonté, dit Saint-Simon,... avec un prodigieux équipage de vivres et d'artillerie », telle était l'armée de Flandre. Qu'allait faire le Prince de cet admirable instrument? Les incertitudes du commandement devaient paralyser les mouvements de l'armée. Sans parler du ministre de la guerre, Chamillart, qui intervint à certains moments de la campagne et qui « ne laissa pas, selon Berwick, que de se laisser aller à des idées extraordinaires 1 », il y avait deux chefs, le duc de Bourgogne et Vendôme. Louis XIV avait bien recommandé à son petit-fils de s'en tenir à l'avis de Vendôme « lorsqu'il s'y opiniâtrerait », mais, loin de s'opiniâtrer, Vendôme, à tout le moins au début, paraît s'être laissé aller à son indolence naturelle. En fait, le commandement était indivis, et pour obvier à ce grave inconvénient, il aurait fallu une entente de tous les jours et une bonne volonté réciproque. Malheureusement, jamais caractères plus opposés ne s'étaient trouvés rapprochés, « l'eau et le feu », dit Saint Simon 2. Qui ne connaît les qualités et les défauts de Vendôme? Sa hardiesse, ses vues heureuses, mais aussi sa négligence, sa présomption, sa honteuse paresse? Le duc de Bourgogne ne vou-

<sup>1.</sup> Mémoires de Berwick. Coll. Michaud, p. 394.

<sup>2.</sup> Saint-Simon. Éd. de Boislisle, t. XVI, p. 9.

lait agir qu'avec prudence et circonspection. Celui-ci, d'une piété étroite, d'une vertu austère, celui-là, immoral et impie. L'accord était impossible; il ne dura pas huit jours.

Le duc de Bourgogne veut marcher vers Bruxelles. Le duc de Vendôme paraît céder; mais il demande qu'on fasse d'abord le siège de Huy, petite place située sur la Meuse. Le duc de Bourgogne préfère une marche en avant sur Braine. C'était la vraie tactique. Les forces ennemies n'étaient pas encore organisées et il fallait prendre une vigoureuse offensive avec une armée supérieure en nombre et unie. Pour trancher le différend, on commença par envoyer des courriers à Versailles. Premier résultat : une semaine perdue, l'on sera bientôt forcé de se régler sur les mouvements de l'ennemi, tandis qu'on avait compté l'obliger à se régler sur les nôtres.

Le 29 mai, le Prince écrivait de son camp de Soignies à Philippe V avec une réelle perspicacité: « On dit que les ennemis veulent marcher tantôt sur Alost, tantôt vers le Bois-Seigneur-Isaac; mais je crois qu'ils attendent que nous ayons fait quelque mouvement avant que d'en faire aucun; car ils ne sont pas les plus forts. L'armée qui est ici est très belle et de bonne volonté, et M. de Vendôme n'en a pas moins de trouver une occasion de les combattre 1 ». Ce jour-là même, Marlborough marche de Hal à Saint-Renelde et concilie les différents avis des chefs français en leur fermant tous les chemins du centre et de gauche. Cette opération était d'autant plus fâcheuse que le Prince Eugène, voyant l'orage fondre sur les Pays-Bas, achevait d'organiser son armée sur la Moselle et que la cour de Versailles avait ordonné de conserver des communications avec l'armée du Rhin commandée par Berwick.

Du moins, le duc de Bourgogne employa ses loisirs du

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 29 mai 1708. I, 247.

camp de Soignies à établir dans l'armée une discipline si rigoureuse que, selon le marquis de Quincy, un soldat n'eût osé insulter, même en parole, un laboureur du pays ennemi '. Et il répare sa faute « par une marche très belle et très hardie <sup>2</sup> » de Soignies à Braine-l'Alleud. Marlborough est réduit à se retirer précipitamment entre Lennick-Saint-Quentin et Anderlecht, puis il recule jusqu'à Louvain. La route de Bruxelles et celle de la Meuse sont de nouveau ouvertes.

Cependant, le 5 juin, arrive de Versailles l'autorisation de faire le siège de Huy. Le ministère a donné raison à Vendôme. Le duc de Bourgogne ne cède pas encore. Il allègue pour motif la concentration des 30.000 hommes du Prince Eugène dans le Hundsrück. Vendôme, très mécontent, ne cesse de représenter qu'il est honteux de ne rien tenter avec de pareilles forces. Et une fois de plus, on demande conseil à Versailles. « Tout le mois de juin se passa dans ces irrésolutions 3 ». Le 20, le Prince écrit à son frère sur le ton d'une étrange placidité: « Nous sommes ici fort tranquillement, depuis le commencement du mois, mon très cher frère, étant parti de Soignies, comme vous savez, le 1er au soir et ayant dérobé une marche aux ennemis, nous les tenons derrière la forêt de Soignies, entre Louvain et Bruxelles, et nous vivons aux dépens du Brabant pour la plupart. Nous sommes dans une situation à nous porter à droite ou à gauche, selon qu'il nous plaira, et y prévenir

<sup>1.</sup> Proyart. Vie du Dauphin, père de Louis XV; I, 182 et ss. Cet apologiste du duc de Bourgogne passe sous silence ces premières discussions et cette perte de temps. Pour lui, la campagne semble ne commencer qu'au 1er juin par la marche hardie sur Braine-l'Alleud. Le marquis de Vogüé n'a pas commis cette erreur. Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier. Introduction, p. 51.

<sup>2.</sup> Documents inédits. Mémoires militaires publiés par le général Pelet. VIII, 19.

<sup>3.</sup> Documents inédits. VIII, 23.

toujours les ennemis qui attendent nos mouvements pour régler les leurs 1 ».

Pendant que l'armée française perdait un mois entier à contempler l'ennemi, le comte de Bergeyck cherchait à tirer quelque parti du soulèvement qu'il avait concerté dans les Pays-Bas, et qui, selon toute apparence, aurait réussi, si le succès de l'entreprise d'Écosse avait répondu à l'attente générale. Ses menées avaient abouti à Gand et à Bruges. Les bourgeois étaient bien intentionnés pour l'Espagne. Les alliés n'y avaient laissé que de petites garnisons : un coup de main suffisait à faire rentrer deux grandes villes sous l'obéissance du Roi d'Espagne; on le tenta et on l'exécuta avec beaucoup d'audace.

Le 4 juillet, le duc de Bourgogne envoya deux détachements, l'un sous les ordres du comte de Chémerault pour occuper les passages de la Dender et de l'Escaut; l'autre commandé par Grimaldi pour surprendre Gand. « La marche de Braine-l'Alleud à Ninove fut une des plus hardies qu'on eût vues depuis longtemps <sup>2</sup>. »

Grimaldi fit avancer le chevalier de La Faille à la tête de cent hommes de pied et pénétra dans la ville par surprise, tandis que le duc de Bourgogne passait la Dender, établissait son armée, la droite sur Alost, la gauche à l'Escaut et à Schellebelle, puis faisait attaquer le Fort-Rouge et celui de Plasschendaele. Le 8, la citadelle de Gand capitulait, et le même jour on apprenait que le comte de la Mothe était entré à Bruges : « Je ne saurais vous dire assez de bien, écrit le duc de Bourgogne à Philippe V, du comte de Bergeyck qui a conduit l'entreprise, du sieur de la Faille, grand bailli de Gand, qui l'a exécutée, et du peuple de cette ville qui n'a cessé de crier : Vive le Roi! et de donner

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne à Philippe V, 20 juin 1708. I, 250.

<sup>2.</sup> Documents inédits. VIII, 26.

toutes les marques d'une joie et d'une affection extraordinaires pour vous. Marlborough a été attrapé pour cette fois <sup>4</sup> ».

Les deux Fils de France et le Chevalier de Saint-Georges entrèrent à Gand en grande pompe. « Ce fut, ajoute Saint-Simon, une joie à Fontainebleau qui se peut dire effrénée, et des raisonnements sur le fruit de ce succès qui passaient de bien loin le but <sup>2</sup> ». En effet, si heureuse et si brillante que fût l'entreprise, ce n'était qu'un coup de main en dehors des opérations nécessaires et qui ne gênait aucunement les combinaisons de Marlborough et du Prince Eugène. Ils ne tardèrent pas à en donner la preuve.

Nous sommes au 8 juillet. La campagne est commencée depuis le 20 mai et aucun mouvement décisif n'a encore été tenté. L'ennemi, d'abord surpris et inquiet, a eu le temps de concentrer ses troupes. Ni Vendôme, ni le duc de Bourgogne ne veulent sortir de leur attitude passive. Qui est responsable de cette attente coupable? Le duc de Bourgogne n'avait que 26 ans et était dépourvu d'expérience militaire. Vendôme était un capitaine expérimenté; c'est à lui qu'il appartenait de concevoir un plan de campagne hardi et de l'exécuter avec vigueur. Soit paresse, soit mauvaise volonté, il reste dans l'inaction. Il se complaît à Braine-l'Alleud, un « camp abondant en fourrages », écrit-il à Chamillart, et il espère « y demeurer quelque temps ». Il fait des projets chimériques que le duc de Bourgogne hésite à exécuter. Croit-on que le Prince n'aurait pas acquiescé à un plan pratiquement conçu; par exemple, de porter l'armée en avant et de marcher droit à l'ennemi?

Les armées françaises n'avaient pas profité de leur supériorité. Le seul succès obtenu avait été l'œuvre du comte de Ber-

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à Philippe V, 6 juillet 1708. I, 253.

<sup>2.</sup> Saint-Simon. Éd. de Boislisle, t. XVI, p. 176.

geyck. A partir de la prise de Gand, la campagne ira de défaites en défaites.

Le duc de Bourgogne, il faut l'avouer, semblait vivre dans une perpétuelle illusion à l'égard des projets de l'ennemi. C'est ainsi qu'après avoir conté à son frère la prise de Bruges, il ajoute, comme s'il s'agissait d'un fait sans importance : « Le Prince Eugène est arrivé avant-hier de sa personne à l'armée des ennemis, et ses troupes y seront dans quatre ou cinq jours... je ne crois pas que cette jonction leur profite beaucoup, d'autant plus que leurs projets doivent être présentement fort déconcertés 1. » Selon Berwick, « ce fut la prise de Gand qui détermina le Prince Eugène à précipiter la marche de ses troupes, voulant réparer par le gain d'une bataille la perte que les alliés venaient de faire. Et puis il fallait s'ouvrir le chemin de la Flandre française 2. » Le plan réussit, favorisé par les discussions incessantes des chefs français.

Devait-on attaquer Audenarde? Vendôme pensait que la prise de cette ville importait fort au succès de la campagne. Elle eût, en effet, rendu les Français maîtres de tout le cours de l'Escaut et coupé les communications des Anglais avec la mer. Mais la place était forte, le siège devait être long. Le duc de Bourgogne ne partagea pas l'avis de Vendôme. Et de nouveau il fallut envoyer un courrier à Versailles. Cette fois, le ministère donna gain de cause au Prince. Il était impossible de prendre la ville avant la jonction des deux armées d'Eugène et de Marlborough et leur arrivée sous les murs de la place 3.

Cependant l'armée française s'avançait sur quatre colonnes, passait la Senne à Lembeke et à Tubise, le Dender à Ninove.

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à Philippe V, 8 juillet 1708, I. 255.

<sup>2.</sup> Mémoires de Berwick, p. 395.

<sup>3.</sup> Louis XIV au duc de Bourgogne, 11 juillet 1708. Documents inédits, VIII, 30.

L'arrière-garde commandée par Biron et Saint-Maurice avait repoussé un corps ennemi au passage de cette rivière: Les troupes avaient enfin campé à Lède, la droite sur la chaussée d'Alost à Gand, la gauche sur l'Escaut <sup>1</sup>.

De l'autre côté, l'armée du Prince Eugène était proche de celle de Marlborough. Elles faisaient leur jonction en peu de jours. Le 10 juillet, de grand matin, l'armée française partit du camp de Lède et arriva à Gavere dans la matinée. Le duc de Bourgogne apprit que les ennemis marchaient vers Audenarde; mais il crut qu'ils ne pourraient passer l'Escaut sur le champ. Il ne se pressa point d'avancer; d'ailleurs Vendôme n'était pas arrivé<sup>2</sup>. La marche de Lède à Gavere s'était faite à son insu! Il l'avoue lui-même dans une lettre à Louis XIV. Il reconnaît qu'il était au lit, et il donne pour excuse qu'il était resté trente heures à cheval<sup>3</sup>.

On sait que la lumière n'a jamais pu se faire complètement sur cette malheureuse bataille. Ceux qui l'ont perdue se sont complu à entasser les contradictions et les obscurités pour pallier leur part de responsabilités.

Il existe, peut-on dire, deux familles de relations : les unes, favorables au duc de Bourgogne, œuvres de Biron, de Puységur, de Matignon, ont inspiré les récits de Saint-Simon et de Proyart, les autres favorables à Vendôme paraphrasent les arguments que lui-même fit valoir dans ses lettres au Roi, et que vulgarisa, par l'intermédiaire des gazettes étrangères, la fameuse lettre d'Alberoni citée et discutée par Saint-Simon 4.

- 1. Cf. la relation de la bataille d'Audenarde d'après Saint-Hilaire, dans Saint-Simon, t. XVI, appendice V.
- 2. Lettre de M. d'Artagnan sur le combat d'Audenarde, 11 juillet. Documents inédits. VIII, 386.
- 3. Le duc de Vendôme au roi, 19 juillet. Doc. inédits. VIII, 388.
  - 4. Saint-Simon, t. XVI, p. 205-217.

Vendôme, d'après Saint-Simon et Proyart, aurait perdu toute la matinée, aurait nié par trois fois le voisinage de l'ennemi et n'aurait engagé la bataille que trop tard, à quatre heures de l'après-midi. Suivant Alberoni, Vendôme aurait voulu combattre dès dix heures du matin.

Créature de Vendôme, Alberoni ne peut vraiment pas être tenu pour un critique impartial. M. le comte d'Haussonville, qui a pesé avec soin tous les témoignages relatifs à la bataille d'Audenarde, n'hésite pas à nommer l'auteur responsable de la lettre d'Alberoni : « Ce fut de la plume d'Alberoni que Vendôme se servit pour diffamer le duc de Bourgogne 1 ». La lettre n'était qu'un pamphlet que la Cabale lut avidement et propagea avec encore plus d'empressement. Elle n'aurait par elle-même qu'une mince valeur comme document historique si elle n'était appuyée par d'autres récits.

De tous ces documents contradictoires, M. le marquis de Vogüé, dans la magistrale Introduction qu'il a placée comme préambule aux lettres inédites du duc de Bourgogne et du duc de Beauvillier<sup>2</sup>, puis l'éditeur des *Mémoires de Saint-Simon*, dans les notes et dans l'appendice du tome seizième, ont tiré toute la lumière possible<sup>3</sup>. Nous les suivrons de notre mieux.

Le 11 juillet au matin, l'armée française passe l'Escaut à Gavere au-dessus d'Audenarde. Biron, avec sa cavalerie, s'avance le long du fleuve et, ne se doutant pas de la présence des ennemis, il envoie ses hommes faire du fourrage. Surpris par une attaque, il se replie et fait prévenir Vendôme: Celui-ci

<sup>1.</sup> La duchesse de Bourgogne et l'Alliance savoyarde sous Louis XIV. T. III, p. 264.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier. Plon, 1900.

<sup>3.</sup> Le tome XVI des Mémoires de Saint-Simon a été publié par M. de Boislisle deux ans après le volume de M. le marquis de Vogüé. Il contient en appendice (V et VI) plusieurs documents importants, dont les relations de Saint-Hilaire et de Bellerive.

ne veut pas croire à la présence de l'armée ennemie et il laisse ses troupes passer lentement l'Escaut sans veiller à leur direction.

L'ennemi de son côté agissait vite. Les troupes, cavalerie en tête, passaient le fleuve à Audenarde et occupaient aussitôt des emplacements précis et prévus au-devant de la ville. Cadogan se jetait avec sa cavalerie sur Biron qu'on n'avait pas secouru. Il le culbutait et le forçait à se replier sur le gros de l'armée française. Il était trois heures du soir.

La journée s'avançait donc et aucune résolution ferme n'avait été prise du côté français. Il aurait fallu remettre l'attaque au lendemain, ou bien attendre l'offensive des ennemis, puisque les troupes françaises continuaient d'avancer en colonnes, venant de l'Escaut, sans avoir reçu d'ordre pour le combat. Mais l'indécision et l'imprévoyance des chefs avaient jeté partout la confusion <sup>1</sup>.

Le duc de Bourgogne semble bien avoir engagé un peu étourdiment et prématurément le combat <sup>2</sup>. L'attaque fut brillante, mais elle ne pouvait réussir, parce que faite trop tôt et contre des lignes trop solidement postées. On fit appel, pour la soutenir, aux troupes les plus proches ; mais celles-ci, surprises en ordre de marche, s'élancèrent presque au hasard.

La droite et le centre s'agitaient en désordre; la gauche demeurait sans ordres, immobile. Et cent quatre-vingts escadrons restaient derrière un ruisseau qu'on croyait infranchissable et qui ne l'était pas. L'artillerie avait été oubliée. Saint-Hilaire prenait sur lui d'expédier dix pièces avec quelques munitions. Le terrain était marécageux, coupé de haies et de fossés où les alliés avaient embusqué des fusiliers qui décimaient

<sup>1.</sup> Marquis de Vogüé; Introduction, p. 57-58.

<sup>2.</sup> Cela résulte de la relation précise de Saint-Hilaire (Saint-Simon; t. XVI, p. 530).

notre cavalerie. L'avantage se dessinait en faveur de l'ennemi dont les renforts arrivaient et étaient dirigés sur les points menacés. Chez les Français, le désordre augmentait. Vendôme essayait de réparer sa négligence à force de courage, mais ne pouvait plus guère relever une situation trop compromise; il ne donnait point d'ordres et laissait les princes qui combattaient ensemble se tirer d'affaire comme ils pourraient. Ceuxci auraient vaillamment chargé à la tête de la Maison du Roi, se seraient vus un instant enveloppés et ne se seraient dégagés qu'à force d'audace 1:

Un ordre porté à la gauche eût pu tout sauver. Vendôme affirme dans sa lettre au Roi du 19 juillet qu'au cours de l'action il ordonna au duc de Bourgogne de lancer toute la gauche de l'armée contre la droite de l'ennemi. L'ordre fut-il vraiment donné? Le duc de Bourgogne n'en est jamais convenu et il avait trop de conscience pour nier la vérité. D'Artagnan, dans le récit très complet qu'il a donné de la bataille, n'y fait aucune allusion <sup>2</sup>.

Pendant ce temps, Marlborough prononçait un mouvement tournant, débordait la droite française et la prenait en flanc, tandis qu'Eugène inclinait à gauche, prenant entre deux feux l'infanterie française. La nuit approchait. La bataille était perdue.

Certes, le duc de Bourgogne ne s'était pas trouvé à la hauteur des difficultés qui s'étaient présentées du fait de la négligence de Vendôme et de sa propre imprudence; comment oser

<sup>1.</sup> Lettre du duc d'Albe, 16 juillet 1708. Simancas. Est. l. 4306. Il vante la hardiesse du duc de Bourgogne et du duc de Berry, aussi bien que le courage de Vendôme; mais il ne cite aucun ordre donné par Vendôme, sauf celui de la retraite.

<sup>2.</sup> Documents inédits. VIII, 386. D'Haussonville. La duchesse de Bourgogne. III, p. 225.

le lui reprocher, quand on constate que le vainqueur de Luzzara se montra tout aussi impuissant?

Vendôme ne réclama pour lui seul le droit de commander qu'au soir de la bataille, prétextant qu'on pouvait la reprendre le lendemain <sup>1</sup>.

Il semble bien qu'il n'ait pas donné d'autre motif que le déshonneur d'une retraite qui serait regardée comme une fuite. Le duc de Bourgogne aurait donc eu raison de répondre que le salut de l'armée était préférable au point d'honneur. Tous les officiers généraux furent de cet avis ; et Vendôme lui-même s'y rangea contre sa coutume.

Il paraît prouvé que Vendôme ne conduisit pas la retraite, qu'il oublia les cent escadrons commandés par du Rozel et qu'il laissa le duc de Bourgogne choisir le poste de Lovendeghem derrière le canal de Gand à Bruges pour y refaire l'armée <sup>2</sup>. Le Prince aurait mieux fait de couvrir la Flandre française que de s'acculer, pour ainsi dire, dans la Flandre espagnole; mais il tenait à conserver Gand et Bruges, et il ne croyait pas à la « poussée en avant » des alliés : » « Nous nous sommes retirés ici, écrit-il à son frère d'Espagne, derrière le canal de Bruges à Gand pour vous conserver vos conquêtes et j'espère, Dieu aidant, que nous y réussirons, Je ne crois pas les ennemis en état de faire les sièges de Tournay, de Lille, ni d'Ypres, surtout le maréchal de Berwick étant auprès de Douai avec un corps de 30.000 hommes <sup>3</sup> ».

Vendôme était du même avis ; bien plus, quand le siège de Lille fut commencé, il soutint que c'était une feinte pour atti-

<sup>1.</sup> Marquis de Vogüé, Introduction, p. 61.

<sup>2.</sup> Mémoires de Saint-Simon et de Berwick; lettres du duc d'Albe, 16 et 23 juillet. Simancas. Est. 1. 4306.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne à Philippe V, 21 juillet 1708. I, 257.

rer l'armée française <sup>4</sup>. Aussi ne fit-il rien pour empêcher les alliés de passer avec leur artillerie et leur convoi.

Berwick était arrivé sur la frontière du Nord et avait muni Lille et Douai. Il avertit Vendôme que l'armée du Prince Eugène se trouvait massée entre Bruxelles et Louvain et qu'elle devait partir pour escorter un fort convoi. Il lui proposa de sortir de Gand, tandis que lui-même passerait l'Escaut à Condé. Tous deux se porteraient sur la Dender pour attaquer le convoi. Vendôme refusa de sortir de Gand; il y est bien posté, et tant qu'il y sera les ennemis n'oseront rien entreprendre <sup>2</sup>. Toujours la même confiance et la même imprévoyance.

Quelques jours après, Berwick avait acquis la certitude que les alliés allaient faire le siège de Lille. Il écrit à Vendôme pour lui proposer de nouveau l'attaque des convois. Si le plan réussit, la jonction d'Eugène et de Marlborough deviendra impossible. Vendôme refuse encore. Il attendait, obstiné. Les ennemis allaient profiter de cette insouciance.

Le 6 août, Marlborough expédiait de Bruxelles, sous l'escorte du Prince Eugène, tout le matériel de siège. Le 12, le Prince de Nassau-Frise commençait l'investissement de Lille avec 31 bataillons et 34 escadrons. Le lendemain, le prince Eugène amenait 50.000 hommes. Marlborough, posté à Helchin sur l'Escaut, avec 75.000 hommes, soutient l'armée assiégeante, favorise les convois et peut empêcher la jonction de Berwick et de Vendôme. Le 23 août, la tranchée est ouverte.

Le duc de Bourgogne pensa qu'il fallait secourir Lille sans retard. Vendôme voulut au contraire « qu'on laissât l'infanterie des ennemis s'émousser au siège <sup>3</sup> ». Louis XIV écrivit le

- 1. Mémoires de Berwick, p. 397.
- 2. Mémoires de Berwick, p. 396.
- 3. Documents inédits. VIII, 69.

19 août au duc de Bourgogne que le plus sûr était de se mettre en mouvement dès le 22 ou 23; de s'avancer diligemment sur Alost ou Ninove, de passer la Dender, de gagner Enghien, Soignies, Mons, puis Valenciennes, Douai, Saint-Amand et Orchies. La jonction des deux armées françaises s'opèrerait ainsi sans que Berwick, qui était à Mortagne, eût à bouger. Les deux armées réunies iraient sur la Marcq jusqu'à Seclin, et de là attaqueraient les lignes d'investissement 1. C'était agir sagement; mais le duc de Bourgogne craignait par-dessus tout la perte de Gand et de Bruges. Il écrit au Roi, le 21, qu'il a le dessein de gagner Lille par Grammont et de faire remonter à Berwick la moitié du chemin. Il paraît croire, comme Vendôme, que les alliés ne s'attacheront pas sérieusement au siège de Lille. Tous deux s'entendent pour obliger Berwick à venir à eux « nonobstant tout autre ordre du Roi<sup>2</sup> ». En vérité, Saint-Simon a raison de dire que le jeune prince avait été abattu et brisé par les procédés audacieux du général qui commandait sous ses ordres 3.

Le duc de Bourgogne trouva en Berwick un appui solide, ce qui produisit, assure le duc d'Albe, l'ambassadeur de Philippe V à Versailles, grande impression sur l'esprit du Roi 4. De nouvelles divisions, pires que les précédentes, reparurent entre les généraux. Finalement Louis XIV ordonna de livrer bataille pour débloquer Lille.

L'armée ennemie avait les flancs couverts par les marais de Seclin et de Tressin, le front défendu par des fossés larges et

<sup>1.</sup> Louis XIV au duc de Bourgogne, 19 août 1708. Doc. in. VIII, 69.

<sup>2.</sup> Mémoires de Berwick, p. 397.

<sup>3.</sup> Saint-Simon, t. XVI, 247 et 281.

<sup>4.</sup> Lettre du duc d'Albe, 10 septembre 1708, Arch. de Simancas Estado, 1. 4306.

profonds. Le duc de Bourgogne jugea, avec Berwick et les officiers généraux les plus expérimentés, que l'armée s'userait, et vainement, à attaquer l'ennemi dans ses retranchements. Vendôme seul soutint que l'attaque pouvait se faire, soit du côté des marais, soit du côté des retranchements. Et aux objections du duc de Bourgogne, il répondit qu'à la vérité, il en coûterait du monde, mais que l'armée était forte, et qu'après que les ennemis auraient tué assez de soldats pour combler les fossés, il en resterait encore assez pour aller à la victoire. Le Prince n'avait pas le tempérament de Vendôme. Il ne voulut pas décider par lui-même sur une matière si grave et il envoya un courrier au Roi. Le Roi maintint son ordre d'attaquer et il envoya Chamillart. « Le ministre vint le 9 septembre et aussitôt l'on tint conseil. Le ministre déclara que le Roi voulait absolument qu'au hasard de tout ce qui pourrait en arriver, nous attaquassions les ennemis 1. » Mais Chamillart vit de près les retranchements des alliés. Vendôme lui-même tomba d'accord que l'affaire était devenue impraticable. On dépècha un nouveau courrier à Louis XIV qui approuva la conduite de Berwick et de Bourgogne. « Il serait contre toute prudence, écrivait-il à son petit-fils, d'exposer à une ruine certaine une armée, la ressource unique de la France, pour garantir une place qui pouvait, sinon se sauver par ses propres forces, au moins se soutenir longtemps et vendre chèrement à l'ennemi l'avantage de sa reddition 2 ».

La vigoureuse défense de Boufflers permet de croire que la garnison de Lille était encore en bon état, et d'ailleurs ce maréchal en donna par lettre l'assurance positive au duc de Bourgogne. Le Prince pensa alors que « le plus sûr et le plus appa-

<sup>1.</sup> Mémoires de Berwick, p. 399.

<sup>2.</sup> Lettre citée par Proyart. Cf. Le duc de Bourgogne à Philippe V, 23 septembre 1708. I, 258.

rent pour réussir » était d'affamer l'assiégeant en lui coupant toute communication avec ses places et en arrêtant ses convois 1. Rien n'était plus sage. A cette heure précisément, les ennemis préparaient dans les environs d'Ostende un convoi considérable; « de l'arrivée de ce convoi, dépendait le sort de Lille. Le duc de Bourgogne comprend qu'il faut tout faire pour s'y opposer 2 » et il charge le comte de La Motte de défendre la route. Mais voici que Vendôme ordonne à La Motte de faire une pointe vers Bruxelles. Deux jours sont perdus dont l'ennemi profite. Le 23 septembre seulement, il lui donne des ordres positifs au sujet du convoi. « Je vous dépêche ce courrier en toute diligence pour vous dire qu'à quelque prix que ce soit, il faut empêcher de passer ce convoi<sup>3</sup> ». Était-ce trop tard? Le comte de La Motte commit aussi des fautes. Il se laissa tromper par l'ennemi, posté près de Winendal: « Jamais homme de guerre ne s'y prit si mal », dit Berwick 4; bref, le convoi passa et les assiégeants furent ravitaillés.

Vendôme, fâché de l'aventure, partit pour Bruges le 2 octobre pour empêcher les convois de passer à l'avenir. Il fit inonder le pays et établit son quartier général à Oudenbourg.

Marlborough, laissant le soin du siège au Prince Eugène s'avança avec son armée vers Ronsselaër. Le duc de Bourgogne crut alors qu'il pouvait attaquer Eugène; mais Marlborough, devinant son mouvement, renvoya une partie de ses troupes à son allié. Conseillé par Albergotti, le Prince imagina qu'en réunissant ses troupes à celles de Vendôme il pourrait attaquer Marlborough dans son camp et peut-être obliger par là Eugène

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne à Philippe V, 23 septembre 1708. I, 258.

<sup>2.</sup> Documents inédits. VIII, 103. Cf. Appendice du t. Ier, le duc de Bourgogne à Chamillart et au Roi, 23 et 25 septembre 1708, p. 336-338 et *Projet pour secourir Lille*, p. 339.

<sup>3.</sup> Documents inédits. VIII, 446.

<sup>4.</sup> Mémoires de Berwick, 401.

à lever le siège. Cette proposition fut rejetée par Berwick qui considéra l'exécution comme impossible. Vendôme, consulté, déclara qu'elle ne valait rien. Mais Albergotti alla trouver Vendôme et le persuada de l'excellence de son plan. Vendôme écrivit aussitôt au duc de Bourgogne; mais il ne donnait pas de raisons qui détruisissent celles qu'il avait alléguées précédemment et le Prince répondit qu'il ne convenait pas de changer de résolution.

Le lendemain arrivait de Versailles un courrier avec l'ordre de faire ce que proposerait Vendôme. De part et d'autre on se prépara à se mettre en marche et l'on avertit Vendôme que Bourgogne serait le 27 octobre à Deynze. Il n'était plus temps. Lille avait capitulé le 26 et Boufflers s'était retiré dans la citadelle !

Pouvait-on, malgré cette perte, réparer les malheurs d'une si triste campagne? Le duc de Bourgogne et Berwick estimaient qu'il était impraticable de défendre à la fois les lignes du canal de Gand et celles de l'Escaut, mais qu'il était possible de conserver Gand et Bruges et de couvrir la frontière. Ils voulaient mettre derrière le canal assez de troupes pour le défendre et se porter avec le reste de l'armée dans l'Artois pour couper court à l'invasion. Il était temps d'y penser. L'ennemi avait déjà poussé jusqu'à Lens.

Le duc de Bourgogne envoya le major-général Contades à Bruges représenter à Vendôme le danger de la situation et lui soumettre son plan. Vendôme ne voulut ni écouter l'ambassadeur, ni lire le Mémoire qu'il apportait <sup>2</sup>. Il s'obstinait. Il se borna à envoyer ses ordres en termes méprisants et il écrivit à la cour que le duc de Bourgogne, par excès de prudence, donnait à l'ennemi plus de prévoyance et plus de force qu'il n'en avait.

- 1. Mémoires de Berwick, 402.
- 2. Mémoires de Berwick, 402.

Il assurait qu'il était facile de garder à la fois et le canal de Bruges et tous les passages de l'Escaut, dont il répondrait volontiers à S. M. si elle voulait lui en confier la garde. Chamillart vint de nouveau à l'armée et accepta le plan de Vendôme, malgré les véhémentes représentations de Berwick.

Il paraît certain qu'en la circonstance, Berwick et Bourgogne étaient dans le vrai. Les idées de Vendôme avaient paru si chimériques au général anglais qu'au temps des conférences pour la paix d'Utrecht, il avoua à Torcy qu'il n'avait jamais compris comment de vieux généraux n'avaient pas vu ce que voyait le duc de Bourgogne, et comment il avait pu leur tomber dans la tête qu'ils pourraient garder les bords de l'Escaut dans une étendue de trente lieues, de manière à empêcher le passage, à quelque endroit que ce fût, à une armée de cent mille hommes <sup>1</sup>.

La suite justifia les craintes du duc de Bourgogne. Tandis que le Prince faisait assiéger Bruxelles par l'Électeur de Bavière et que l'artillerie avait fait brèche, Marlborough s'avança pour débloquer la place. Il avait passé l'Escaut sans que Vendôme s'en aperçut. Les troupes de Vendôme, échelonnées le long du fleuve, se replièrent en désordre vers le quartier du duc de Bourgogne qui était à l'abbaye du Saussois et lui apprirent que ce qu'il avait prévu était arrivé.

Le duc rétablit l'ordre, et quand Vendôme se présenta devant lui, il se contenta de lui dire : « L'ennemi était trop puissant et nos forces trop divisées. Bruxelles est manqué; mais, d'un autre côté, nous sommes heureux que Marlborough n'ait pas eu le temps de s'arrêter pour battre tous nos petits corps les uns après les autres <sup>2</sup>. »

<sup>1.</sup> Proyart. I, 236. Cf. Saint-Simon, éd. Boislisle, t. XVI, p. 453.

<sup>2.</sup> Mémoires de Berwick, 403. Proyart. I, 235.

L'Électeur fut obligé de lever le siège de Bruxelles, et si précipitamment qu'il abandonna son canon, ses munitions de guerre et de bouche, ses blessés et ses malades. Le duc de Bourgogne et Vendôme durent reculer jusqu'à Douai.

Le Roi, outré de tant de mauvaises manœuvres, ordonna aux deux chefs de séparer incontinent leur armée et de revenir à Versailles. Vendôme, connaissant l'importance de conserver Gand, demanda au Roi d'aller prendre derrière le canal la position qu'avaient indiquée Bourgogne et Berwick. Le Roi en avait assez; il refusa. « On s'étonne, dirons-nous avec Berwick, que le Roi pendant la campagne eût donné dans toutes les propositions extraordinaires du duc de Vendôme et qu'il s'obstinât alors à rejeter l'unique raisonnable qu'il eût faite \(^1\) ».

Les deux chefs étaient à peine partis que le comte de La Motte capitulait à Gand, bien qu'il pût s'y défendre encore. « Ainsi finit cette campagne, disent les Mémoires de Berwick, d'autant plus malheureuse qu'elle ne devait pas l'être; il fallut pour la rendre telle que nous fissions sottises sur sottises, et malgré tout cela, si l'on n'avait pas fait la dernière, on aurait eu beau jeu l'année d'après <sup>2</sup>. »

Nous n'avons dissimulé aucune des fautes du duc de Bourgogne. Nous avons noté dans les lettres qu'il écrit à son frère ses trop fréquentes illusions. Nous n'hésitons pas à reconnaître qu'il aurait dû déférer plus volontiers aux conseils de Vendôme, et surtout ne jamais désobéir à ses ordres positifs, puisqu'il n'avait ni l'expérience, ni les qualités nécessaires pour commander lui-même. Nous admettons volontiers qu'il a aggravé son cas par des puérilités et par des paroles malheureuses, dont on a abusé, mais que Fénelon lui-même a tenues pour authen-

<sup>1.</sup> Mémoires de Berwick, 404.

<sup>2.</sup> Mémoires de Berwick, 404.

tiques puisqu'il les lui a reprochées <sup>4</sup>. Il est certain qu'il jouait au volant avec son frère Berry quand on lui annonça la prise de Lille et qu'il continua de jouer. Il nous est cependant impossible de considérer le duc de Bourgogne comme seul responsable des revers de 1708. La part de Vendôme est égale à la sienne. Soit présomption, soit négligence, soit dégoût, — à moins qu'on ne préfère soutenir avec Saint-Simon que ses fautes étaient volontaires et avaient pour but de perdre l'héritier de la couronne, — il a commis des erreurs impardonnables, car elles n'avaient pas l'inexpérience pour excuse.

Bien mieux, à partir du jour où il a été conseillé par Berwick, le duc de Bourgogne a eu presque constamment raison contre Vendôme. Les dernières opérations que ce général a exécutées malgré eux, en vertu de son autorité suprême, ont eu des conséquences désastreuses.

Enfin, dans ce bilan des responsabilités, il ne faut oublier ni le comte de La Mote, qui commit deux fautes lourdes à Winendal et à Gand, ni le gouvernement, Chamillart et le Roi même, qui ont associé deux personnages incapables de s'entendre, qui ont mal défini les limites de leur autorité et qui ont exigé qu'on en référât sans cesse à eux. Ils ontainsi amené des divisions qui ont été la cause première de tout le mal, et des retards qui ont empêché l'exécution de tous les plans formés tant par Vendôme que par le duc de Bourgogne et Berwick.

## III

La campagne de Flandre avait échoué. Le duc de Bourgogne parut porter tout le poids de la défaite. La cabale, contenue depuis longtemps, éclata. Ce fut un débordement d'attaques et

1. Fénelon. OEuvres complètes Ed. Gaume. Lettres du 20 septembre, du 15 et du 23 octobre, t. VII.

d'injures. Saint-Simon fait remarquer justement que le Prince n'avait point assez réfléchi combien le détail effectif de tout ce qui s'était passé lui importait à donner. Il laissa la parole au duc de Vendôme et à ses amis qui, naturellement, ne la prirent pas pour s'accuser 4. Il se défendit devant le Roi, se disculpa devant la duchesse, sa femme, puis il brava, sans raideur cependant, la défaveur de la Cour. A l'égard de son frère, par un sentiment de dignité, par crainte de blesser la charité, il ne se répandit point en de longues explications. Les lettres de l'hiver 1709 ne font que de rares, mais simples et touchantes allusions à sa peine 2. Mme de Maintenon accepta la mission de mettre le Roi et la Reine d'Espagne au courant de ce qui se disait par le canal de leur confidente toujours écoutée, la princesse des Ursins. Avec pénétration, avec habileté, elle démêle et expose les causes de ce déchaînement des ennemis du Prince : « Il n'a point pensé à se justifier ; il n'a point fait écrire ses raisons ; il n'a chargé personne de le défendre ; les événements ont été malheureux; les esprits se sont aigris; sa vertu met contre lui tous les libertins; sa déclaration contre les Jansénistes lui attire tout ce parti pour ennemis; la haine contre les Jésuites tombe sur lui à cause de son confesseur; la cabale qu'on veut que M. de Cambrai ait à la cour lui en attire encore; on ne parle plus que du Télémaque où il a appris à notre Prince à préférer un roi pacifique à un roi conquérant : tout cela fait le déchaînement que vous voyez. On dit qu'il a voulu qu'on prît Lille, afin d'être forcé à la paix; d'autres disent qu'il a désiré cette restitution parce que le Roi l'avait

<sup>1.</sup> Saint-Simon. Éd. Boislisle. T. XVI, p. 202 et suivantes. Cf. D'Haussonville, La Duchesse de Bourgogne, t. III, ch. v. La revanche des libertins. La cabale. — Ludovic Navatel. Fénelon: la confrérie secrète du pur amour, p. 191 et suivantes.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 7 janvier et 14 mars 1709, II, p. 4, 7.

pris injustement, d'autres disent qu'il ne veut point de combat dans la crainte de perdre des âmes. Je ne finirais pas 1. »

Mais si le duc de Bourgogne garda le silence, il n'en sentit pas moins avec une extrême vivacité, quoiqu'en ait dit son historien Monty <sup>2</sup>, l'amertume des critiques et le poids de l'insuccès. Aussi garda-t-il une grande reconnaissance à ceux qui, comme Saint-Simon et Conti <sup>3</sup>, se déclarèrent pour lui.

Il brûlait du désir d'effacer ces souvenirs sur un champ de bataille. « Mgr le duc de Bourgogne est fort triste, écrit M<sup>me</sup> de Maintenon, il veut absolument retourner à l'armée, en quelque qualité que ce soit, aimant mieux servir à la tête de son régiment que d'en demeurer à la triste campagne qu'il a faite <sup>4</sup>. »

Son esprit mûri par le malheur était prêt à s'appliquer aux graves questions qui s'agitaient à Madrid et à Versailles. Ici, sa voix allait se faire entendre dans les Conseils, et les lettres qu'il écrivit à Madrid pendant ces années de 1709 à 1711, demeurent comme des modèles de conversation sérieuse et de diplomatie pratique et avertie. Il s'agit en effet des négociations de la paix et de la politique à suivre à l'égard de l'Espagne.

Le duc de Bourgogne, à partir de 1709, peut-être sous l'influence de Fénelon et du groupe Beauvillier-Chevreuse, a voulu la paix et au prix des plus gros sacrifices. A-t-il voulu

<sup>1.</sup> M<sup>me</sup> de Maintenon à la princesse des Ursins, 25 nov. 1708. Bossange. I, 355.

<sup>2.</sup> Monty, Le Duc de Bourgogne, p. 39.

<sup>3.</sup> Saint-Simon. XVI, 490, et lettre du duc de Bourgogne à Philippe V, 14 mars 1709. II, 7. « Vous aurez sans doute senti la perte de M. de Conti en qui j'ai perdu en mon particulier un ami solide; il m'en avait toujours donné des marques, mais surtout depuis la dernière campagne, s'étant toujours hautement déclaré pour moi contre tous les discours qui ont été tenus ici et qui ont été une suite de nos mauvais succès.

<sup>4.</sup> M<sup>me</sup> de Maintenon à la princesse des Ursins, 23 décembre 1708. Geffroy, II, 187.

la paix à tout prix, au point de désirer une défaite qui avançât cette paix? On l'a dit. Il est impossible d'y croire. Qu'on lise la lettre débordante de joie qu'il écrivit à son frère après la victoire de Villaviciosa. Il est heureux, îl se réjouit de voir le trône d'Espagne affermi et les alliés déprimés. Après ce brillant fait d'armes, ils rabattront de leurs exigences.

Le duc de Bourgogne a voulu la paix, mais non pas à d'autres conditions que Louis XIV lui-même <sup>4</sup>. Or, le Roi de France la considérait comme si nécessaire qu'au mois de juin 1709 il avait résolu de retirer d'Espagne toutes ses troupes, pour bien prouver aux alliés qu'il avait fait sincèrement l'abandon de ce royaume. Le duc de Bourgogne n'était que l'écho de la pensée du Roi quand il écrivait à son frère :

« Nous voici donc à la veille d'une campagne qui peut nous donner tout à craindre. La mauvaise récolte de l'année dernière et la gelée de l'hiver qui a fait mourir les blés dans la plus grande partie du royaume rendent les subsistances d'une difficulté infinie, et l'argent qui est extrêmement rare fait appréhender que l'on ne puisse payer régulièrement les troupes et qu'elles ne désertent. Si, faute de vivres ou d'argent, l'armée de Flandre vient à se débander ou à être obligée de quitter les postes qui arrêteront l'ennemi, pour chercher à subsister, l'ennemi, dont les magasins sont faits, en profitera pour aller en avant contre nous, et s'il se joignait encore à cela le malheur de la perte d'une bataille, peut-être serions-nous bien heureux si, en ce cas, les ennemis nous en quittaient pour la paix des Pyrénées <sup>2</sup>. »

Torcy était parti à La Haye pour parler de paix. Les condi-

<sup>1.</sup> Voir lettres de M<sup>me</sup> de Maintenon et Journal de Torcy, 1709. Cf. Baudrillart Philippe V et la Cour de France, t. I<sup>er</sup>, livre II, chap. vi; livre III, chapitres i, iii, v.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 25 mai 1709. II, 11.

tions étaient si dures que le duc de Bourgogne avertit son frère que « malgré la situation extrême où nous sommes, le Roi n'a pas cru devoir acquiescer à de si extraordinaires conditions ». Le Roi devait joindre ses forces aux forces des alliés pour chasser d'Espagne son petit-fils; cela « il ne l'acceptera jamais quoiqu'il lui en puisse arriver », écrit noblement le Prince ¹. Et la lettre finit par l'expression des sentiments personnels du duc de Bourgogne et de ceux du Roi. L'intérêt de l'État seul a été plus fort que ses sentiments.

« Ma tendresse pour vous, mon très cher frère, me fait sentir vivement tout ce qui vous regarde en particulier, et je puis vous assurer que le seul bien nécessaire de l'État a eu part dans tout ce que le Roi, qui vous aime comme son petit-fils, a fait d'avances auprès de ses ennemis... Soyez persuadé, mon très cher frère, que ma tendresse durera autant que ma vie, m'estimant bien malheureux que l'état de la France m'ait obligé de penser autrement que ne l'aurait voulu mon cœur 2. »

Le Roi d'Espagne reproche à son frère en termes affectueux de l'abandonner : « Pensez-vous, en vérité, répond le duc de Bourgogne, que dans les maux qui nous pressent, j'oublie aussi ceux qui vous menacent, et pouviez-vous soupçonner que l'absence eût diminué en moi la tendresse que j'ai toujours eue pour vous? Je vous puis assurer qu'elle se fait bien sentir présentement et que je suis toujours touché comme je le dois et des succès et des malheurs qui vous arrivent. Je suis aussi un témoin fidèle de celle que le Roi a pour vous, sûr qu'il sacrifierait encore une partie de ses conquêtes, et peut-être qu'il les sacrifierait toutes pour mettre vos intérêts en sûreté et vous conserver la couronne que Dieu vous a donnée 3. »

<sup>1.</sup> Post-scriptum du 3 juin à la lettre du 25 mai 1709. II, 15.

<sup>2.</sup> Post-scriptum du 3 juin à la lettre du 25 mai 1709. II, 16.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 24 juin 1709, II, 18.

Aussi, très joyeusement, il annonce à son frère que le Roi lui laisse au moins quelques troupes pour sa sécurité personnelle et il ajoute :

« ... Je me flatte que vous ne me croyez pas capable d'oublier jamais l'amitié étroite qui nous a liés pendant notre enfance et qui me fait pleurer si tendrement notre séparation : c'est cette même amitié qui me fait sentir maintenant combien il est pénible d'être frère et Français tout en même temps et que nos malheurs aient été jusqu'au point de désunir en partie ces deux qualités. Mais ils ne désuniront jamais nos cœurs 4. »

Est-il possible d'exprimer d'une façon plus émouvante ce drame de conscience, ce fatal partage de sentiments?

L'excès des exigences de l'ennemi avait entraîné la reprise des opérations militaires. Une fois encore, ce sont des récits de guerre qui remplissent les lettres du Prince. Le style en est vif, alerte, clair. C'est d'abord le combat de Rumersheim: « Les ennemis avaient construit un pont sur le Rhin à Neubourg en Haute-Alsace, et avaient fait passer 14 bataillons et 18 escadrons qui menaçaient la Franche-Comté, sur laquelle on croit qu'était leur dessein. Le comte Du Bourg, détaché par le maréchal d'Harcourt, a marché à eux avec 8 bataillons seulement et 18 escadrons, avec une extrême diligence. Ils sont venus à lui avec un pareil nombre; il les a attaqués, et la fougue française s'est montrée en cette occasion; ils ont été culbutés en un instant, la cavalerie, l'épée à la main, l'infanterie, à coups de baïonnettes. On les a poursuivis au Rhin; six bataillons dans les îles à la garde du pont ont pris l'épouvante; le dernier pont a rompu; on est entré dans les îles à leur suite et tout a été tué ou pris ; deux cents chevaux se sont sauvés auprès de Bâle, par où ils étaient venus, en quoi les Suisses ont

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 juin 1709. II, 19.

manqué à leurs alliances. On a tué 1.500 hommes, 2.500 pris. On croit Mercy, qui commandait les ennemis, mort, tous les drapeaux, beaucoup d'étendards et quatre pièces de canon prises <sup>1</sup>. »

Et c'est ensuite « la plus sanglante bataille qui se soit donnée depuis longtemps », Malplaquet, dont le Prince fait un récit à son frère, avec cette allure militaire qui plait chez un prince que certains se représentent uniquement comme un dévot, toujours prêt à rédiger de pieuses homélies.

« Les ennemis, forts de 162 bataillons, 300 escadrons et 120 pièces de canon ont attaqué le 11 de ce mois près de Bavay l'armée du Roi qui était de 120 bataillons et de 260 escadrons. Après sept heures du combat le plus opiniâtre et où nous avons toujours repoussé les ennemis, leur supériorité nous a obligés de leur céder le champ de bataille, et l'on s'est retiré dans le meilleur ordre du monde au Quesnoy, où l'armée est campée, la droite à cette ville et la gauche à Valenciennes. Notre perte a été grande; mais celle des ennemis est, de leur propre aveu, deux ou trois fois plus considérable que la nôtre. Ce nouveau malheur nous pourra coûter Mons; mais il a racquis à la nation française son ancienne réputation qu'elle a poussée, s'il se peut, plus loin dans cette journée, que dans les victoires que nous avons remportées. Le maréchal de Villars a été blessé au milieu du combat, mais le maréchal de Boufflers qui l'était allé joindre comme simple volontaire, par son extrême courage et sa bonne conduite, a eu tout l'honneur de l'affaire et de la retraite 2. »

L'on devine avec quel intérêt et quelle émotion le Roi d'Espagne lisait ces lettres. C'était son trône qui se jouait dans ces

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 31 août 1709. II, 28.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 16 septembre 1709. II, 31.

sanglants combats. Mais la fortune ne répondait pas au courage, et tant de bravoure ne servait de rien sans la victoire. La campagne se termina, et il fallut encore parler de la paix. Pouvait-on penser qu'elle se ferait à des conditions moins draconiennes que l'année précédente?

« Voilà encore, écrit le duc de Bourgogne à Philippe V, un de ces cas où le devoir et le sang sont divisés et où l'on souffre infiniment, mais la paix est devenue indispensable et, plus on ira en avant, plus elle coûtera cher. Peut-être, mon cher frère, que ces discours, quoique véritables, devraient être un peu adoucis; mais croyez, je vous prie, que si je parle ici en prince français à un frère qui ne peut qu'être touché du triste état de la France, je ne pense pas moins en frère du Roi d'Espagne, qui sent vivement toutes ses douleurs et toutes les traverses qu'il rencontre 1. »

Le Prince crut un moment que la nouvelle ligue conclue contre la Suède par les États du Nord : Danemark, Brandebourg, Russie, servirait les intérêts de la France. Il fait part à son frère de cette lueur d'espérance <sup>2</sup>, mais les affaires de l'Europe septentrionale s'apaisèrent momentanément et la diversion attendue ne se produisit point.

Alors, Philippe V se décida à demander à Louis XIV un général français pour commander l'armée d'Espagne; et le chef qu'il souhaitait, qu'il réclamait avec les dernières instances, c'était Vendôme, celui-là même qui, d'après le duc de Bourgogne, n'avait commis que des fautes en Flandre et qui avait tout fait pour le perdre d'honneur! Philippe priait son frère d'appuyer sa démarche. Vraiment, c'était mettre à une rude épreuve la vertu du duc de Bourgogne!

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 21 octobre 1709. II, 35.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 4 novembre 1709, II, 36.

La Reine d'Espagne écrivait de son côté à la duchesse de Bourg ne, sa sœur. Elle poussait la hardiesse jusqu'à rappeler les succès du duc de Vendôme, quand il avait commandé seul; elle soutenait qu'il était vainqueur, quand on ne le contredisait pas; lui seul était capable de relever la gloire des armées espagnoles : « Un prince aussi chrétien que l'est M. le duc de Bourgogne ne doit-il pas s'engager après toutes ces raisons à nous aider à obtenir le duc de Vendôme du Roi, notre grand-père? Nous sommes persuadés que ce sera par lui principalement que les instances feront le meilleur effet. Gagnez donc tous deux, ma chère sœur, sur vous-même, d'oublier en cette rencontre le chagrin que vous avez contre lui. Votre tendresse pour nous doit être plus forte que tout le reste pour nous en donner des marques dans une occasion qui nous est si considérable <sup>1</sup>. »

Quelle confiance dans l'esprit d'humilité et d'abnégation du duc de Bourgogne! Le Roi et la Reine avaient bien placé leur espoir : « Il me paraît, répondit le duc de Bourgogne, que je préfèrerai toujours le bien public aux intérêts particuliers, du moins je pense toujours comme je fais à présent. Et quant à tout ce qui peut s'appeler haine ou ressentiment, je les dois sacrifier et les sacrifie aussi comme chrétien. Peut-être trouve-rez-vous ceci plein de vanité, mais je parle simplement comme je le pense. Soyez donc persuadé, mon très cher frère, que si je puis quelque chose pour ce que vous demandez, je m'y emploierai de bien bon cœur ². »

Et Vendôme fut envoyé en Espagne. Le duc de Bourgogne salue ce départ avec un plaisir non dissimulé ; il regrette même

<sup>1.</sup> Arch. d'Alcala. l. 2574. Cf. Philippe V et la Cour de France, I, 405.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 9 février 1710. II, 43.

que ce secours vienne si tard. Il n'ignorait pas la valeur du soldat, s'il connaissait les tares de l'homme. Le portrait qu'il fit du général pour renseigner le Roi d'Espagne ressemble tout à fait à celui que l'histoire a gardé. Il vaut d'être cité:

« Le caractère de M. de Vendôme est donc présomptueux ; tout ce qu'il souhaite, il le croit, et ce qu'il craint il pense qu'il n'arrivera jamais. Il est opiniâtre, et quand il a une fois une chose dans la tête, on ne la lui peut ôter. Il est haut et prompt, souvent même envers ses meilleurs amis. D'ailleurs, il est paresseux, et je crois que les maladies qu'il a eues y contribuent. Sa confiance et sa paresse se joignent et s'accommodent ensemble; son corps est pesant, et après une journée de fatigue, le sommeil l'accable indispensablement. Il n'est pas assez prévoyant, ce qui est une suite de sa confiance; il a tout le courage imaginable, et peut-être trop, s'exposant un jour d'action plus qu'un simple soldat; les meilleures intentions du monde et un bon cœur. Voilà, en peu de mots, mon très cher frère, un portrait fidèle de M. de Vendôme, dans lequel je n'ai cherché pour le bien de la chose qu'à vous le faire connaître tel qu'il est; car, Dieu merci! ma disposition n'est pas de dire du mal quand il n'est pas nécessaire 1. »

Vendôme ne trompa pas les espérances du Roi d'Espagne. La victoire de Villaviciosa, en décembre 1710, commença de changer la face des événements. Le duc de Bourgogne pria son frère de faire savoir de sa part à Vendôme combien il était sensible « au grand service » qu'il venait de rendre à l'Espagne et à la France <sup>2</sup>. Mais, à la Cour et en France, tout le monde

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 20 septembre 1710. II, 59.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 décembre 1710. II, 73.

ne fut pas aussi joyeux, car beaucoup regardaient la conservation de l'Espagne comme un obstacle à la paix <sup>1</sup>.

\* \*

La paix! On n'avait pas cessé d'y penser pendant toute l'année 1710, et dans les conseils où le duc de Bourgogne avait sa place, les plus graves questions étaient agitées. Quelle attitude avait prise le Prince? Le 16 février 1710, il se prononça pour la paix avec l'unanimité des membres du Conseil. Il avait prévenu son frère qu'il s'y verrait obligé par toutes sortes de raisons qu'il énumère. Il lui rappelle une fois de plus sa règle de conduite. « Encore un coup, écrit-il, après les intérêts de la France, je n'en ai pas de plus chers que les vôtres 2. » Mais les intérêts de la France exigent l'abandon complet de l'Espagne 3. D'ailleurs, il repousse avec autant d'énergie que Monseigneur toute idée de guerre contre Philippe V 4, et le 24 mars, il déclare à son frère que « les ennemis persistant à s'opiniâtrer dans des conditions impraticables... les apparences sont bien plus pour la guerre que pour la paix 5. »

Aux conseils du 21 et du 23 avril, Torcy, appuyé par Desmarets et par Pontchartrain proposa d'ordonner aux plénipotentiaires « de savoir du député de Hollande de quelle manière leurs maîtres demandaient que le Roi se joignît à eux pour faire la guerre au Roi d'Espagne ». Le duc de Bourgogne soutint qu'il ne fallait jamais laisser aux ennemis une occasion de

- 1. Philippe V et la Cour de France. I, 424.
- 2. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 9 mars 1710. II, 45.
  - 3. Louis XIV à Blécourt, 3 mars 1710. A. E. Esp. T. 198, fo 122.
- 4. Aux conseils du 1er et du 26 mars. Journal de Torcy, p. 143 et 156.
  - 5. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 24 mars 1710. II, 475.

supposer que le Roi en pourrait venir à cette extrémité <sup>1</sup>. Le 11 mai seulement, devant l'avis unanime des membres du Conseil, et contre son sentiment personnel, il approuva en termes ambigus le projet mis en avant par Beauvillier : le Roi de France donnerait de l'argent aux alliés pour la dépense de la guerre qu'ils seraient obligés de faire, si Philippe V n'acceptait pas le partage de ses États <sup>2</sup>. Même attitude le 1<sup>er</sup> juin, quand Louis XIV en personne dut avouer au Conseil qu'on était acculé à la nécessité de combattre indirectement le Roi catholique.

Aussi, la bataille de Saragosse (20 août), dans laquelle les troupes de Philippe V furent repoussées, lui causa une véritable douleur. Il admira cependant la fermeté de son frère à soutenir ce nouveau revers, ses efforts pour le réparer et la constance des Castillans 3. Quelques jours après, il écrit encore à Philippe : « Je suis cependant consolé en partie par l'affection que vos Grands et le reste de vos sujets vous témoignent. J'avoue que cette constance de la nation espagnole redouble encore l'estime que j'avais déjà pour elle. Vous pouvez être assuré de mon suffrage pour les secours qui ne nous préjudicieront point, et mon amitié pour vous ne me laissera pas l'oublier dans les occasions 4. » Le Prince espérait des jours meilleurs.

La sympathie du duc de Bourgogne ne se borna point à de vaines paroles et, lorsque fut décidé l'envoi du duc de Noailles à Madrid, il fut du nombre de ceux qui réclamèrent que l'on continuât de défendre l'Espagne.

- 1. Journal de Torcy, p. 167, 168.
- 2. Id., p. 177, 179.
- 3. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 5 septembre 1710. II, 58.
- 4. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 28 septembre 1710. II, 63.

Telle a été la ligne de conduite suivie par le duc de Bourgogne, c'est-à-dire exactement contraire à celle que certains historiens lui ont imputée. La correspondance du Prince nous montre dans quelles limites il entendait se tenir; elles n'ont jamais varié. Si l'on veut connaître le fond de sa pensée, il suffit de lire sa lettre du 21 octobre 1710. Louis XIV, sur le rapport du duc de Noailles, avait renoncé à l'idée d'abandonner son petit-fils. Le duc de Bourgogne informe son frère de cette heureuse nouvelle : « Le courrier qui vous est dépêché aujourd'hui vous instruira des intentions du Roi dont vous aurez, je crois, lieu d'être content. Il me paraît que l'on ne saurait rien faire de meilleur dans la conjoncture présente. Au reste, mon cher frère, le duc de Noailles m'a dit que vous l'avez questionné si je n'étais point refroidi à votre égard ; il est vrai, mon cher frère, que dans les choses où j'ai pu croire les intérêts de la France différents des vôtres, je me suis attaché à la France préférablement à l'Espagne; mais, pour le fond du cœur, il a toujours été le même, et ce m'est une sensible joie que, les intérêts se réunissant, le devoir et l'amitie puissent tendre à un même but... Je puis vous assurer que, dans les situations où nous nous sommes trouvés, vous en auriez fait autant que moi, mais je puis vous assurer aussi que je n'ai jamais été que jusqu'où j'ai cru que l'exacte justice pouvait me le permettre 1. »

Et il répétait le 17 novembre ; « Oui, mon cher frère, vos intérêts sont les nôtres, j'en suis plus convaincu que jamais et c'est ce qui fait ma joie <sup>2</sup>. »

Peut-on mieux dire et plus clairement que le désir suprême du Prince était d'unir intimement dans son cœur l'amour d'un

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 21 octobre 1710. II, 66.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 17 novembre 1710. II, 67.

frère et l'amour de la France, mais que la France passait audessus de tout?

> \* \* \*

Le duc de Bourgogne « se raccrochait », pour ainsi parler, à toutes les chances de succès que la Providence paraissait présenter à ses yeux. Dans la nuit où se débattait son cœur de Français et son cœur de frère, il cherchait derrière chaque nuage si quelque lueur ne percait pas l'obscurité. L'année 1711 commençait par une espérance. « Nous avons appris, écrit-il à son frère, depuis deux jours une nouvelle qui peut apporter un grand changement dans les affaires de l'Europe. Le Grand Seigneur a déclaré enfin la guerre au Czar le 20 novembre dernier... On prétend que le Grand Seigneur veut assembler trois cent mille hommes... Cette guerre entreprise contre le Czar rctombe aussi sur le roi Auguste, son allié, et ennemi du roi de Suède, et il est bien difficile que l'Empereur ne reporte pas une partie de ses troupes en Hongrie, tandis qu'il y aura de si grandes forces turques dans son voisinage. Aussi vous devez aussi bien que nous vous sentir d'une diversion qui n'a été attirée que par la bonne volonté du Grand Seigneur pour le roi de Suède. J'avoue que je n'aurais jamais voulu susciter un prince mahométan contre des chrétiens, mais aussi pouvonsnous profiter de cette diversion que Dieu permet peut-être pour punir les alliés. On dit ici que les mauvaises nouvelles d'Espagne arrivées en même temps que celles de Constantinople font un grand effet à La Haye 1. »

Le coup de théâtre se produisit du côté où l'on s'y attendait le moins. La mort de l'Empereur déplaça les pièces de l'échi-

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 7 janvier 1711. II, 74.

quier européen. L'Archiduc qui convoite l'Espagne va-t-il se tourner encore vers un trône plus brillant? Les puissances laisseront-elles se reformer l'empire de Charles-Quint en soutenant l'Archiduc, élu demain peut-être empereur d'Allemagne, dans ses prétentions sur l'Espagne? Le duc de Bourgogne, tout ému à la pensée de ces coups soudains de la fortune, fait part à son frère de ses nouveaux espoirs : « Que va devenir l'Allemagne? car il ne faut pas douter que plusieurs princes ne prétendent à l'Empire et, sans compter les Allemands, les ducs de Savoie et de Lorraine ne se mettront-ils pas sur les rangs? Que fera l'Archiduc qui n'est point sûr de la Hongrie, ni peutêtre mème de la Bohême? Je ne doute pas qu'il ne quitte Barcelone pour courir promptement en Allemagne et qu'il ne préfère l'espérance de l'Empire au hasard de perdre ce qui lui reste en Espagne. On ne peut rien juger de certain de ce qui va se passer, mais ce qui l'est presque, c'est qu'une partie des troupes des alliés seront rappelées en Allemagne, et qu'il ne se peut que nous ne nous trouvions très soulagés par les suites d'un événement d'une telle conséquence 1. »

Mais une victoire avancerait la paix plus qu'une déclaration de guerre du Grand Seigneur et la mort de l'Empereur. Aussi le Prince annonce que la guerre est recommencée en Flandre; il laisse entendre à son frère que les armées sont prêtes à « reprendre une grande supériorité ». Entrevoyait-il déjà l'aube blanchissante de Denain?

Cependant un autre coup et bien plus proche avait frappé le duc de Bourgogne et le roi d'Espagne. *Monseigneur* était mort à 44 ans, après quelques jours de maladie.

Aucune sympathie ne pouvait exister entre le père et le fils.

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 avril 1711. II, 87.

Comment un prince pieux, instruit, d'une haute tenue morale et la conscience même, aurait-il pu estimer un prince sans vertu, sans connaissances, sans discernement, sans souci de ses devoirs, et livré aux plus pernicieuses mains '? Rien cependant qui ne soit du meilleur des fils dans la longue lettre qui relate les détails de la maladie de Monseigneur et les espérances qui demeurent encore : « La matière dont je parle m'occupe si fort que vous ne trouverez pas étrange que je n'en traite point d'autre... L'on fait en beaucoup de lieux des prières publiques qui obtiendront la santé de Monseigneur encore plus que les remèdes n'y contribueront <sup>2</sup>. »

Et le triste billet par lequel il mande à son frère le fatal événement marque une vraie douleur, douleur naturelle augmentée par les inquiétudes d'une âme chrétienne sur les éternelles destinées d'un père que la mort avait surpris : « Le sujet de cette lettre est si triste, mon très cher frère, que je n'ai pas la force de vous en parler. Je prends part à votre douleur qui n'est que trop commune avec la mienne. Reposons-nous sur l'immense miséricorde de Dieu<sup>3</sup>. » Et quelques jours plus tard, il écrit ces mots qui en disent assez sur l'étendue et la sincérité de sa douleur : « J'ai beaucoup pris de part à votre peine, et je suis bien sûr que vous en aurez aussi pris à la mienne; j'en ai été secoué et pénétré et m'en suis trouvé incommodé pendant quelques jours, c'est-à-dire sans appétit et languissant... C'est un coup de la main de Dieu qu'il faut adorrer avec soumission 4... »

- 1. Saint-Simon. Éd. Boislisle, t. XXI, p. 85.
- 2. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 13 avril 1711. II, 86.
- 3. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 15 avril 1711. II, 86.
- 4. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 avril 1711. II, 87.

Il revient à sa douleur quand il annonce à son frère qu'il a pris le titre de *Dauphin*, « ce qui me remet à tous moments devant les yeux la perte que 'j'ai faite ' ». Vraiment, il est impossible de tenir pour justifié le mot brutal de la Palatine : « Le fils méprise le père <sup>2</sup> ». Le père a pu ne pas aimer autant que ses autres enfants un fils dont l'attitude morale était en tout l'opposé de la sienne ; mais le fils se montra toujours respectueux et témoigna dans ce deuil inopiné une tendresse que le public n'avait pas soupçonnée.

Le roi d'Espagne avait été atteint par ce coup imprévu : nous le concluons d'une lettre du nouveau dauphin : « J'ai été édifié de votre soumission à la volonté de Dieu et du sentiment plein de piété dont elle est remplie ; mais en même temps, j'ai été charmé de toute la tendresse que vous m'y témoignez. Oui, mon très cher frère, vous pouvez compter sur mon bon cœur ; il l'a toujours été ; les temps sont passés où il a agi contre ses sentiments naturels, et ils ne reviendront jamais, s'il plaît à Dieu 3. »

Le duc de Bourgogne comprit que son titre de Dauphin lui créait des obligations. Ce nouveau rôle, il s'appliqua à le bien remplir. De quoi demain serait-il fait? Il n'était plus séparé du trône que par un vieillard déjà penché vers la tombe. Devant ce coup du sort, il appelle Dieu à son secours : « Demandez à Dieu pour moi, écrit-il à son frère, je vous en conjure, qu'Il me donne toutes les lumières et la force qui m'est nécessaire pour m'acquitter des obligations où mon état m'appelle, et que

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 26 avril 1711. II, 89.

<sup>2.</sup> Madame à la duchesse de Hanovre, 28 septembre 1709. Jaeglé, II, 35.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 11 mai 1711. II, 91.

je dois remplir sans présumer de moi, mais aussi sans reculer ni éviter, quand elles sont dans l'ordre de Dieu 1. »

Alors il devient un autre homme. Sa volonté grandit. Il comprend les responsabilités qui l'attendent bientôt, et il se permet de donner à son frère de plus fermes conseils. Le marquis de Bonnac est parti pour l'Espagne avec la mission d'obtenir de Philippe V les sacrifices nécessaires à la paix : « Vous devez considérer, écrit-il, de quel état nous sommes sortis et quelle différence il y a des choses présentes aux choses passées. Vous n'oublierez pas non plus tout ce que nous avons souffert pour vous et que nos intérêts étant devenus inséparables, chacun doit contribuer au grand ouvrage dont il s'agit; mais il est juste que vous y contribuiez davantage, étant la cause de tout et y ayant un intérêt essentiel <sup>2</sup>. »

Cependant, et comme pour tempérer ce qu'il y a de pénible dans ces avis, le Prince rappelle de chers souvenirs capables de resserrer des cœurs qui voudraient ne jamais se heurter. Il est à Fontainebleau et il aime ce séjour comme au temps de son enfance : « Je me souviens toujours que c'est proprement ici que nous avons passé les derniers temps que nous avons été ensemble, et ce souvenir m'est en même temps agréable et douloureux 3. » Et puis, il emploie toutes les ressources de la diplomatie et de la séduction pour l'amener aux raisons de la cour de France. Il le félicite, il le remercie, il le pousse au point qu'il sera difficile de résister : « On peut dire qu'après Dieu, c'est à votre fermeté et à votre constance que vous devez votre couronne. Il est vrai qu'il vous en coûtera, et j'entre dans la

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 22 juin 1711. II, 97.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 5 août 1711. II. 103.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 31 août 1711. II, 107.

peine que cela doit vous faire; mais plus le sacrifice que vous faites pour les intérêts de la France est grand, plus dois-je vous en témoigner ma reconnaissance et le faire aussi au nom de tous les Français <sup>1</sup>. »

La grande affaire de cet automne 1711, c'est la négociation avec l'Angleterre. Elle est maintenant publique et les Francais croient déjà la paix faite. Et c'est surtout l'élection de l'Archiduc comme empereur. « Cet établissement sera assez beau pour qu'il s'en contente avec ce que l'on voudra y ajouter sans prétendre rien davantage sur l'Espagne et le reste de votre monarchie. Je suis si plein de notre affaire que je ne puis cesser d'en parler. Je voudrais que vous vissiez la joie où l'on est de savoir que votre maintien sur le trône d'Espagne est le fondement de la paix qui va se traiter. Vous connaîtriez par là que les Français ont vos intérêts bien à cœur, et il n'est pas possible que vous n'en fussiez bien content... J'en reviens encore à notre affaire qui est un coup de la main de Dieu; c'est de quoi nous le devons bien remercier, il y a longtemps que je vous ai dit que vous ayant placé sur votre trône, il vous y maintiendrait lui-même, et cela comme vous le voyez 2 ».

Le duc de Bourgogne, au cours des derniers mois de 1711, rend compte à son frère de toutes ces espérances de paix, des négociations projetées, des passeports envoyés aux ambassadeurs. Tout cela est accompagné de réflexions très sensées, et il ajoute, comme un homme qui ne perd pas la notion de la réalité : « Cette attente, qui est fort agréable, ne nous empêche pas de travailler fortement aux préparatifs de la campagne,

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 20 septembre 1711. II, 111.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 20 octobre 1711. II, 119 et 120.

sachant bien que la paix sera meilleure lorsque l'on sera mieux en état de continuer vigoureusement la guerre 1 ».

Les conférences se sont enfin ouvertes en janvier 1712, « mais l'ouvrage n'est pas fini pour cela. Ceux qui gouvernent la Hollande n'y entrent qu'à regret et l'on doit s'attendre à de graves difficultés et à de grandes contradictions :.. mais il faut aller avec patience pour arriver au terme que l'on s'est proposé; et j'espère qu'avec l'aide de Dieu on surmontera tous les obstacles et que l'on y arrivera 2. » Que le roi d'Espagne se confie au roi de France. Ses intérêts seront en bonnes mains : « Vous le verrez aisément, écrit le duc de Bourgogne par les remarques qu'il a faites sur le plein-pouvoir que vous venez de lui envoyer, puisqu'il trouve que vous en dites trop et que les ennemis en pourraient tirer des inductions désavantageuses pour vous. Vous jugez bien par là que nous n'avons pas d'envie de jeter ce qui vous appartient à la tête des alliés pour ainsi dire, et que nous sommes en intention de nous en servir le plus utilement qu'il se pourra pour vous et pour nous 3. »

Le duc de Bourgogne dit « nous », qu'on le remarque. Louis XIV l'avait en quelque sorte associé au gouvernement. Les ministres prennent ses ordres. Il est de tous les conseils et il y assiste régulièrement. Délaissant les occupations frivoles qu'on s'était plu à lui reprocher, il s'adonne au travail ; c'est alors que Fénelon lui adresse ce sévère « Examen de conscience sur les devoirs de la royauté » et qu'il lui soumet ces plans de réforme élaborés avec Chevreuse, « les tables de

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 30 novembre 1711. II, 129.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 4 janvier 1712. II, 136.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 11 janvier 1712. II, 138.

Chaulnes ». Il grandit dans l'estime des hommes. Tous les yeux se fixent sur lui avec espoir et déjà non sans reconnaissance. Demain, ce jeune homme devenu roi portera sur le trône les idées de justice, de paix, de charité que le peuple salue en lui. Les fautes de l'homme de guerre sont oubliées. La Cabale n'existe plus. Les chefs sont dispersés. L'héritier du Roi est prêt <sup>1</sup>.

Saint-Simon a résumé cette disposition des âmes à ce moment angoissant de l'histoire de France dans une page célèbre : « Il était devenu le dépositaire du cœur du Roi, de son autorité dans les affaires et dans les grâces et de ses soins pour le détail du gouvernement. Ce fut alors qu'il redoubla plus que jamais d'application aux choses du gouvernement, et à s'instruire de tout ce qui pouvait l'en rendre capable. Il bannit tout amusement de sciences pour partager son cabinet entre la prière qu'il abrégea et l'instruction qu'il multiplia; et le dehors entre ces assiduités auprès du Roi, ses soins pour M<sup>me</sup> de Maintenon, la bienséance et son goût pour son épouse ; et l'attention à tenir une cour et à s'y rendre accessible et aimable. Plus le Roi l'éleva, plus il affecta de se tenir soumis en ses mains, plus il lui montra de considération et de confiance, plus il sut répondre par le sentiment, la sagesse, les connaissances, surtout par une modération éloignée de tout désir et de toute complaisance en soi-même, beaucoup moins de la plus légère présomption... Ses scrupules, ses malaises, ses petitesses de dévotion diminuèrent tous les jours, et tous les jours il croissait en quelque chose 2. »

<sup>1.</sup> Moïse Cagnac. Fénelon. Études critiques, ch. III: Les écrits politiques de Fénelon; Jules Lemaitre. Fénelon, p. 280-290; et surtout d'Haussonville, La duchesse de Bourgogne, tout le chapitre iv du tome IV, où l'auteur démêle avec une remarquable perspicacité la part de Saint-Simon et celle de Fénelon dans les projets du duc de Bourgogne et dans ceux qu'on lui a prêtés.

<sup>2.</sup> Saint-Simon. XXII, p. 43, 46 et suivantes.

C'est sur le chemin de ces progrès, au cours de ces nobles travaux, à l'aurore de la paix, que la mort vint frapper l'héritier du trône. Le 8 février 1712, il écrivait à son frère pour lui annoncer la maladie de la duchesse de Bourgogne. Ce fut sa dernière lettre; la princesse mourut le 12, et le 18 le Dauphin la suivait dans la tombe.

Philippe V s'abîma dans la douleur, nous pouvons le croire. Bien des années plus tard, ce roi endurci, desséché, pour ainsi dire, par les épreuves et par les maladies, gardait au fond du cœur la même tendresse pour ce frère aîné « de la perte duquel il ne pouvait se consoler ¹. » L'Espagne perdit en lui un grand et sincère ami. Seuls les alliés purent se réjouir. Le duc de Berry mourut bientôt et la France fut livrée au seul ennnemi qu'y comptât Philippe V, le Régent.

#### IV

Que conclure de ces lettres? Le duc de Bourgogne a découvert à son frère le fond de son âme. Il nous sera bien permis de reprendre, d'après cette correspondance inédite, le portrait tant de fois esquissé du Prince. Les documents parlent seuls ici et le tableau ne peut être que fidèle. Ce n'est plus Saint-Simon embellissant ou noircissant un caractère selon ses sympathies, ou ses antipathies. Ce n'est plus la Cabale mettant en relief les imperfections du Prince afin de les transformer en défauts graves, ou recueillant, pour les colporter, les plus méchants bruits d'antichambres. Ce ne sont plus les relations militaires, dont les rédacteurs avaient intérêt à flatter Vendôme, ou le Prince et dont la partialité n'est pas contestable. Ce sont des lettres écrites à la façon d'un examen de conscience, des lettres

<sup>1.</sup> Saint-Simon. Éd. Chéruel, t. XIX, p. 77.

intimes destinées à un frère très aimé. Personne ne soupçonnera Louis d'avoir fardé la vérité.

Cette vérité, qu'est-elle donc?

Elle nous montre d'abord un jeune homme qui aime tendrement sa famille, sa femme, son frère cadet. Quel changement ! lui dont Saint-Simon a dépeint l'enfance et la première adolescence en des traits effrayants : « Dur et colère jusqu'aux derniers emportements, incapable de souffrir la moindre résistance, et qui de la hauteur des cieux, ne regardait les hommes que comme des atomes avec qui il n'avait aucune ressemblance » ; maintenant, il se montre plein d'attention pour son frère, fidèle au souvenir, heureux de le servir, s'attristant de ses revers, joyeux de ses victoires. Il assure ce frère de « sa tendre amitié », d'une amitié qui lui est « si chère », et à laquelle il répond « si tendrement ». Il veut le persuader « de sa tendresse infinie ». C'était une âme unie à une âme, et il y avait là pour les deux frères un solide appui ainsi qu'une joie.

Certains historiens, le marquis de Saint-Philippe entre tous les autres, ont prétendu que le duc de Bourgogne, mécontent de ne pas régner, avait toujours nourri contre son jeune frère une jalousie plus ou moins cachée. Ce sentiment l'aurait conduit à conseiller au roi de France d'abandonner l'Espagne à elle-même et l'aurait même poussé à se faire battre tout exprès pour l'y contraindre. Jamais sentiment si odieux n'entra dans l'âme du petit-fils de Louis XIV. Les lettres que nous avons analysées et que l'on va lire en contiennent la preuve irréfutable.

Cette amitié fraternelle était éclairée. Comme la joie et le bonheur du Roi d'Espagne sont sa propre joie et son propre bonheur, le duc de Bourgogne ne craint pas de lui parler librement. Il lui demande de vaincre « la timidité qui lui est naturelle \* ». Il le presse de montrer sa fermeté, de savoir dire : « Je veux ² », de parler aux Espagnols. Il ne craint pas, directeur de conscience improvisé, de faire appel à ses sentiments religieux et à sa dignité d'homme : « J'oubliais de vous dire : que devant Dieu et devant les hommes, vous êtes obligé en conscience de parler plus aux Espagnols que vous n'avez fait jusqu'ici ; car si vous voulez être véritablement puissant, vous ne le pouvez être qu'en vous faisant aimer ³. » « C'est un grand point que d'avoir les cœurs des hommes, car ils ne se perdent point par la force ; elle peut subjuguer, mais les retours sont presque certains 4. » Et il s'excusait de ce langage hardi : « Si je vous parle si librement, c'est à l'amitié que j'ai pour vous qu'il vous en faut prendre ⁵. »

Cette amitié était partagée et le Roi d'Espagne était capable d'entendre sans se fâcher d'aussi solides conseils. L'intimité des deux frères était à ce point connue que les Espagnols qui voulaient obtenir quelque marque de faveur de leur nouveau maître, avaient pris l'habitude de s'adresser d'abord au duc de Bourgogne. Elle était si parfaite malgré l'éloignement, qu'en 1702, Philippe V pleura longtemps parce que Louis XIV n'avait point permis au duc de Bourgogne de le venir voir. Nous l'avons dit, jamais il ne se consola de la mort de ce frère bien-aimé. Il fit saisir tous les exemplaires des *Mémoires du* 

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 8 janvier 1705. I, 75.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 5 octobre 1704. I, 58.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 28 janvier 1703. I, 27.

<sup>4.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 28 septembre 1710. II, 64.

<sup>5.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 5 octobre 1704. I, 59.

marquis de Saint-Philippe, parce qu'ils avaient jeté un doute sur leur réciproque affection.

Cette tendresse de cœur, qui en fut l'objet plus que la duchesse de Bourgogne? Le Prince aimait passionnément sa femme, et ce fut pour lui une source de souffrances. Il est inquiet, troublé quand il est loin de Versailles. Si la duchesse n'écrit pas aussi souvent qu'il était convenu, il se tourmente; il réclame des nouvelles à Beauvillier, aux dames de la cour qui vivent auprès de cette chère oublieuse. Il sollicite des lettres qui lui parleront d'elle. Si elle est malade, il ne vit plus : « Jugez de l'état où j'ai été pendant cette maladie et de ce que je serais devenu si je l'avais perdue 4. »

A ceux qui s'imaginent qu'une haute piété rend le cœur insensible, l'exemple du duc de Bourgogne répond : n'a-t-il pas réalisé la parole que lui adressait un jour son mystique précepteur : « Rien n'est si tendre, si ouvert, si doux, si aimable, si aimant, qu'un cœur que l'amour divin possède <sup>2</sup>. »

Cette bonté d'âme qui s'épanchait d'abord sur sa famille, le duc de Bourgogne l'étendait au peuple souffrant. Ses lettres au Roi d'Espagne pendant l'hiver de 1709 sont empreintes de cette tristesse mélancolique qui décèle une âme meurtrie par les misères imméritées des pauvres gens. Proyart rapporte que, dans un conseil où le duc de Beauvillier exposait au naturel l'extrémité de la misère du peuple, le Prince éclata en sanglots. Non content de se soumettre aux taxes imposées pour le soulagement des pauvres, il consacrait à la charité 11.000 livres sur les 12.000 qu'il recevait par mois pour ses menus plaisirs 3.

La souffrance du peuple! C'est pour lui le grand argument en faveur de la paix ; mais, plus sage et plus juste que Féne-

<sup>1.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne. I, 3.

<sup>2.</sup> Fénelon. OEuvres complètes. VII, p. 232.

<sup>3.</sup> Proyart, I, 207.

lon, vrai fils de France, cette paix, il ne la veut pas à tout prix. Que le Roi s'humilie s'il le faut, oui, sans doute; à son peuple, il doit même ce sacrifice; mais que le bien de l'État, pourtant, qui est aussi le bien du peuple, ne soit pas oublié!

Louis XIV, assagi par l'âge et le malheur, pensait comme son petit-fils, et ce prince qui avait tout subordonné à sa gloire, la subordonna sans hésiter au véritable intérêt de ses peuples. Ce ne fut point sa faute si les alliés ne comprirent pas et voulurent à leur tour pousser toutes choses à l'extrême. La bonne volonté du Roi toucha le Ciel et, de l'excès du malheur, se leva une lueur d'espérance : Denain acheva l'œuvre du salut de la France.

\* \*

Le duc de Bourgogne voulait être vraiment le père de ses peuples; tel était l'idéal que Fénelon n'avait jamais cessé de faire briller à ses yeux; qui niera que le jeune prince se proposa tout de bon d'atteindre cet idéal, et pour cela se prépara de son mieux au « métier de roi »? Appliqué, consciencieux, curieux de s'instruire, sérieux, tel il apparut à ses contemporains au soir du long règne du grand roi; tel il se manifeste dans ses lettres intimes. C'était, ou c'eût été un saint, disent tels historiens et tels critiques, les uns avec une admiration sympathique, les autres avec un sourire ironique <sup>1</sup>. A ceux-ci, nous répondrons que les peuples ont vu de plus mauvais gouvernements que celui de cet autre saint que fut Louis IX. C'était

<sup>1. «</sup> Et l'abbé de Fénelon est visiblement désigné de Dieu pour pétrir ce futur saint Louis », écrit Jules Lemaître; Fénelon, p. 101; Henri Martin dans son Histoire de France, t. XIV, p. 558, entrevoit avec une frayeur assez comique « saint Louis dans le siècle de Voltaire » et conclut que le duc de Bourgogne a bien fait de mourir jeune.

un dévot et c'eût été un roi dévot et d'esprit étroit, s'écrie-t-on encore '. Il est vrai que le duc de Bourgogne débordait de piété et c'est bien un des traits les plus saillants de ses lettres à son frère; à nul autre, si ce n'est à Fénelon et à Beauvillier, le jeune prince n'a parlé avec un tel abandon le langage d'une piété vraie, profonde et délicate. Aussi bien, leurs deux âmes étaient-elles faites pour se comprendre; « s'en remettre à Dieu » était pour l'un et pour l'autre le dernier mot de tout. La religion fut vraiment pour tous deux la sauvegarde de leur vie morale. Quelle que fût l'ardeur de leur tempérament, quelques exemples qu'ils eussent sous les yeux, ils demeurèrent l'un et l'autre les plus fidèles des maris. Et ainsi du reste.

Cet esprit de religion, cet esprit de foi qui domine toute la vie privée du duc de Bourgogne, dirige aussi sa vie publique. Et d'abord, rien ne passe au-dessus de la religion.

Le Roi confie-t-il au Prince le soin de régler la querelle soulevée entre le cardinal de Noailles et les évêques de Luçon et de La Rochelle, à l'occasion du mandement de ce dernier qui paraissait une critique malveillante des opinions du cardinal, le duc de Bourgogne écrit à son frère : « Vous aurez sans doute appris aussi que le Roi me parle d'affaires et m'en charge même des plus importantes, je veux dire des choses qui regardent le bien de l'Église. Demandez donc à Dieu pour moi, je vous conjure, qu'il me donne toutes les lumières et la force qui m'est nécessaire pour m'acquitter des obligations où mon état m'appelle <sup>2</sup>. »

C'est que Dieu, créateur et maître du monde, conduit les empires au gré de ses éternels desseins. Rien n'arrive sans son ordre ou sans sa permission. Mais, dira-t-on, de telles pensées

<sup>1.</sup> Jules Lemaître, Fénelon, p. 292, émet à ce sujet quelques considérations fort justes.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 23 juin 1711. II, 97.

poussées jusqu'à leur terme logique n'inclinent-elle pas au fatalisme et n'engendrent-elles pas la faiblesse! Se soumettre ainsi au malheur, n'est-ce point trop facilement prendre son parti des revers? Sachant que Dieu ne fait rien en vain, le Prince accepte le châtiment, espérant dans la miséricorde: « J'espère de la bonté de Dieu qu'après nous avoir fait éprouver pendant longtemps les effets de sa justice, il nous fera aussi ressentir ceux de sa miséricorde <sup>4</sup>. »

Il sait que les vainqueurs d'aujourd'hui trouveront demain leur punition, s'ils déméritent : « Il faut espérer de la bonté de Dieu qu'après s'être servi d'eux pour nous châtier, il punira enfin leur injustice et que les succès ne seront pas tels qu'ils se le promettent... L'Angleterre et la Hollande sont les maîtres partout, c'est cet orgueil qui me fait espérer qu'enfin Dieu les humiliera <sup>2</sup>. »

Surtout, qu'on le remarque bien, le malheur ne le décourage point. La soumission à la volonté de Dieu n'est pas chez lui une abdication. Si le malheur est une épreuve, on doit mériter d'en sortir en se montrant digne des faveurs du Ciel. Pour ce faire, il faut accomplir son devoir, même si la nuit est obscure, même si les revers continuent. Que si tout est perdu, au moins nous nous serons sauvés nous-mêmes, parce que la vertu est dans l'effort : « Je n'aurais cependant pas attendu à vous faire ressouvenir de moi avant mon départ de l'armée si tous nos derniers malheurs ne m'en avaient ôté le courage. Mais il n'y faut penser que pour se piquer d'honneur et vour tâcher de les réparer 3. »

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 17 mai 1711. II, 91.

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 27 avril 1710. II, 51.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne à la reine d'Espagne, 7 janvier 1709. II, 3.

S'il baise la main qui le frappe, il remercie le Ciel qui donne le bienfait et avant tout, et sur tout, il met sa confiance en Dieu : « Nous en avons plus besoin que jamais à mesure que les moyens humains manquent ou diminuent ¹. » Avant d'agir, il se jette entre les bras de Dieu. Il écrit à la veille du siège de Turin : « Il faut encore un coup mettre notre confiance en Dieu », et quand le malheur frappe de nouveau, c'est encore en Dieu qu'il cherche son refuge : « Pour l'affaire des Flandres, on ne peut s'en consoler qu'au pied de la croix ². » Son frère a vibré à l'unisson puisqu'il peut lui écrire : « Comme vous le dites, il faut recevoir tout de la main de Dieu et le prier qu'il vous affermisse sur le trône où il vous a placé, l'espérant de sa bonté ³. »

C'est Dieu qui donne et qui enlève. Il est le maître. Les événements du monde sont pour le chrétien le langage du Ciel. Pourquoi regimber contre l'aiguillon qui nous frappe? Ne vaut-il pas mieux suivre les indications de la Providence? Quand nous avons fait ce qu'il faut, soumettons-nous aux nécessités des forces inéluctables. « Il n'y a que la force et la volonté de Dieu visiblement marquée dans nos malheurs passés et la famine qui arrive qui aient obligé le Roi, après des répugnances extrêmes, à faire les démarches qu'il a faites pour la paix 4. » Mais les nations, comme les individus, sont guéris-sables et le salut sera la récompense de l'épreuve acceptée 5.

- 1. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 27 avril 1710. II, 52.
- 2. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 30 mai 1706. I. 153.
- 3. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 25 octobre 1705. I, 124.
- 4. Lettre du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 25 mai 1709. II, 12.
  - 5. Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 31 août 1711, II, 111.

De la religion, le Prince a toutes les délicatesses. Il ignore la haine, il pardonne les injures, il sacrifie tout à sa conscience. Ne l'avons-nous pas vu oublier l'attitude de Vendôme et s'employer pour l'envoyer en Espagne. Il n'ose se réjouir de la mort de l'Empereur, et ce n'est pas lui qui aurait suscité le Sultan contre la Hongrie, l'infidèle contre le chrétien; mais il suivra les indications du Ciel et profitera « de cette division que Dieu permet peut-être pour punir les alliés !. »

L'on s'est étonné que, dans les Conseils, il parlât si souvent de sa conscience. Ce n'est pas nous qui nous plaindrons de ces scrupules, quand même ils seraient exagérés. Le défaut est devenu trop rare! Devait-on faire la guerre au Roi d'Espagne ou donner aux ennemis de l'argent pour lui arracher sa couronne ? Torcy raconte avec des commentaires malveillants, que le duc de Bourgogne biaisa quand il fallut dire son sentiment. « La conscience, dit-il, empêchait presque également et de faire la guerre au Roi d'Espagne et de donner aux ennemis de l'argent pour lui arracher la couronne. Cependant le bien de l'État demandait la paix. » Le Prince n'osait pas s'opposer à l'avis commun. Que ces scrupules parussent excessifs, que ce langage étonnât Louis XIV et Torcy, nous le comprenons; mais les guerres seraient souvent évitées si les princes devenaient soudain scrupuleux à cet endroit. Qu'il fait bon entendre audessus des égoïsmes dynastiques, ou nationaux, la voix du droit chrétien! C'est cette voix qui parle par la bouche du petitfils de Louis XIV.

S'il est du devoir d'un prince de défendre ses États, et de protéger ses sujets, le prince agresseur, et qui rend une guerre nécessaire, se charge d'un terrible compte devant le Père commun des hommes. Aussi n'est-ce point un déshonneur, mais

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 7 janvier 1711. II, 75.

une véritable gloire pour un prince de désavouer, et même de réparer, les injustices et les torts qui peuvent avoir été faits par ses sujets, en son nom ou autrement. Le duc de Bourgogne va même jusqu'à dire qu'il est glorieux de ne point poursuivre par les armes la réparation de torts qui ne portent pas un préjudice notable à la nation, car « on doit examiner les raisons quî peuvent donner le droit de faire couler le sang des peuples ».

Obligé de faire la guerre, un prince chrétien sera toujours prêt à conclure la paix à des conditions raisonnables : « Lors même que l'on a été heureux dans une guerre juste, il faut encore porter la justice et la modération dans les conditions que l'on impose à l'ennemi. Si elles sont trop humiliantes ou trop dures, le traité de paix ne subsistera que jusqu'à ce qu'il ait la force de recommencer la guerre. »

Même dans le feu de la lutte, il est des principes chrétiens qui doivent être respectés :

« Il n'est pas permis, disait-il, de faire en pays ennemi tout le mal qu'on pourrait y faire. Faire la guerre à des paysans désarmés qui offrent de donner tout ce qu'ils ont, arracher leurs vignes, couper leurs arbres, incendier leurs cabanes, c'est une lâcheté et un brigandage qui laissent dans les cœurs un sentiment profond de haine que les pères transmettent à leurs enfants et qui éternisent les antipathies nationales 4. »

\* \*

Parce qu'il a l'esprit du christianisme, le duc de Bourgogne en a le langage. La vie du chrétien est déjà dans le Ciel; la terre est un séjour dangereux; il y a toujours incertitude pour le salut tant que l'âme n'est pas fixée dans la gloire. Le prince

1. Proyart, t. IV. p. 428. Cf. d'Haussonville, La duchesse de Bourgogne, t. IV, p. 339-340.

vient-il à perdre son fils? Le cœur du père saigne, car la nature parle; mais la grâce l'emporte et il se réjouit de voir ce fils au paradis, évitant les écueils du trône, Il ne vit, lui, père, que dans l'attente de le rejoindre! L'on s'étonne de sa sécheresse quand il annonce à son frère la mort des enfants de Beauvillier, son cher gouverneur; mais la mort pour lui, c'est l'aurore de la vraie vie. Il dirait volontiers : « Je vous annonce la naissance au Ciel. » Écoutons-le encore parler des enfants de son frère et des siens : « J'espère que Dieu qui nous les a donnés nous les continuera tous deux pour en faire un jour deux instruments de sa gloire sur la terre et dans le Ciel <sup>1</sup>. » « Je souhaite que Dieu nous donne des enfants qui soient des saints quelque jour <sup>2</sup>. » Sourie qui voudra! C'est le duc de Bourgogne qui détient la doctrine consolatrice et vraie sur la vie et sur la mort.

Enfin de la religion, il goûte les joies, ces joies réservées à ceux que Dieu attire et enveloppe de sa lumière bienfaisante. C'est une âme que Dieu possède. Il l'avait écrit un jour à Beauvillier : « Je sens visiblement que Dieu me fait tous les jours de nouvelles grâces et tâche d'en profiter le mieux qu'il m'est possible. Ne croyez point au moins que c'est à cause de vous que je mets toujours quelques mots de Dieu dans mes lettres ; mais c'est que je sens toujours un plaisir infini à en parler 3. »

Est-ce à dire que jamais le duc de Bourgogne ne se soit abandonné à une piété un peu sombre, un peu étroite et peu convenable à qui doit commander aux autres? Il semble qu'à un moment de sa vie, le Prince ait mérité ce reproche. Pendant

<sup>1.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 25 mars 1708. I, 242.

<sup>2.</sup> Le duc de Bourgogne au roi d'Espagne, 4 octobre 1701. I, 3.

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Bourgogne au duc de Beauvillier. Marquis de Vogüé, p. 113.

la campagne de 1708, Fénelon ne lui écrivit-il pas de fortes et courageuses lettres, dans lesquelles il se faisait l'écho de ces bruits fâcheux et qui l'étonnaient fort?

« On dit, Monseigneur, que vous êtes trop particulier, trop renfermé ;.. on dit qu'étant sérieux et renfermé vous perdez néanmoins du temps pour les choses les plus sérieuses par un peu de badinage qui n'est plus de saison. »

Il lui rappelle qu'on a critiqué en lui « une dévotion sombre, timide, scrupuleuse, et qui n'est pas proportionnée à sa place 1. »

Quelques jours plus tard, le 15 octobre, mêmes avis : « On se plaint de ce que votre confesseur est trop souvent enfermé avec vous, qu'il se mêle de vous parler de la guerre. » Et le directeur de conscience fait entendre la voix de la raison avec celle de la religion : « Vous devez faire honneur à la piété et la rendre respectable dans votre personne. Il faut la justifier aux critiques et aux libertins. Il faut la pratiquer d'une manière simple, douce, noble, forte et convenable à votre rang <sup>2</sup>. »

Fénelon envoie encore une lettre, le 25 octobre, dans laquelle il énumère tous les bruits qu'il entendait : « Il est amusé, inappliqué, irrésolu ; il mène une vie particulière et obscure ; sa dévotion est faible, timide et scrupuleuse sur des bagatelles. »

Ces bruits avaient quelque fondement, et Fénelon en a le « cœur déchiré ». Il ne reconnaît plus son petit prince. Qui donc l'a changé? Qui donc l'a poussé vers une piété trop monacale? Qui donc en favorisant ses scrupules a paralysé en lui l'esprit de décision?

Mais c'est Fénelon lui-même, répètent à l'envi les critiques : et n'était-ce pas déjà l'opinion des contemporains ? Étonnés et d'abord charmés du merveilleux résultat de l'éducation du duc

- 1. Fénelon. OEuvres complètes. Éd. Gaume. VII, p. 272.
- 2. Fénelon. OEuvres complètes. Éd. Gaume. VII, p. 277.

de Bourgogne, résultat qu'ils attribuaient avec raison à l'archevêque de Cambrai, ils le rendirent aussi responsable de ses défauts : Fénelon avait brisé le ressort de sa volonté : Fénelon l'avait entraîné dans la voie d'une dévotion dangereuse. Récemment, l'abbé Ludovic Navatel, dans un livre, selon nous plus original que juste, a repris cette tradition. A l'entendre, tous ceux que Fénelon a dirigés, soumis par lui au régime du « pur amour », sont devenus des faibles et des scrupuleux 1. L'abbé Moïse Cagnaca, tout au contraire, établi par une forte argumentation, que la discipline religieuse imposée au duc de Bourgogne par Fénelon, était destinée à former un esprit sincèrement religieux, éloigné d'une dévotion trop méticuleuse et de pratiques trop minutiouses 2. Mais qui ne sait que Fénelon abandonna son cher élève à 13 ans, le laissant sous l'influence exclusive de Beauvillier? Or, les défauts que Fénelon reproche sans cesse au duc de Bourgogne, pendant la campagne de 1708, sont précisément ceux que les historiens signalent chez Beauvillier: timidité, attitude silencieuse et solitaire, naturel scrupuleux et timoré, manque d'initiative, piété sombre 3. Et si l'on veut savoir l'influence qu'avait prise le vieux gouverneur sur le prince, qu'on lise la correspondance de Louis de France avec le duc de Beauvillier qu'a mise au jour M. le marquis de Vogüé 4. Le bon duc a remplacé Fénelon comme directeur de conscience. Le Prince, après son mariage, avait passé quelques

1. Ludovic Navatel, Fénélon, la confrérie secrète du pur amour. Paris, 1914. M. Navatel reconnaît d'ailleurs que Fénelon a réagi ensuite contre les défauts qu'il constatait chez son élève.

2. Moïse Cagnac, Fénelon, directeur de conscience, 2° éd. pp. 343-351. Fénelon, Politique tirée de l'Évangile, ch. v, de l'Éducation d'un roi.

3. Jules Lemaître, Fénelon, p. 292.

4. Marquis de Vogüé. Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier. Lettres inédites. Paris. Plon, 1900. années dans une vie relativement légère, ou tout au moins joyeuse, peut-être dans l'espoir de plaire à la duchesse sa femme, mais le jeune mari s'y était laissé prendre et enfoncer, jouant gros jeu, se plaisant à la table, se passionnant pour la chasse. Peu à peu, sous l'influence de Beauvillier, Louis s'était repris, laissant la duchesse de Bourgogne continuer son existence frivole; et, avec sa nature ardente, il avait embrassé toutes les exigences de la religion, telles que Beauvillier les entendait. Le converti dépassa la mesure, comme il arrive souvent. Le directeur laïque l'avait façonné à son image et rendu tel que l'archevêque de Cambrai ne reconnaissait plus son disciple.

Mais la vie avec ses réalités, le malheur avec ses leçons, joints aux avertissements de Fénelon, portèrent leurs fruits, et le Prince sortit enfin de cette enveloppe de timidité et de scrupules. Ce fut lorsque la mort de Monseigneur lui mit en mains un certain exercice du pouvoir.

Toute sa vie, le duc de Bourgogne avait aimé l'étude et cherché à s'instruire. S'il s'était parfois laissé aller à quelque attrait de vaine curiosité, jamais pourtant, il n'avait oublié le « métier » qui devait être un jour le sien. Dès ce voyage dans le midi de la France, où il avait conduit son frère à la frontière de ses États, le jeune prince avait sollicité des intendants un Mémoire détaillé sur l'état des provinces. On sait quels projets il examina, ou même rédigea, afin de donner, le jour venu, à ses sujets, plus de libertés politiques et, s'il se pouvait, plus de bonheur. Les contemporains n'ignoraient pas que le jeune dauphin s'enfermait pour travailler, qu'il écrivait beaucoup, et qu'après sa mort, de nombreux et importants papiers furent trouvés dans son cabinet.

Il avait projeté une réforme générale de la société française, conforme à l'esprit aristocratique des Fénelon, des Beauvillier. des Chevreuse, mais qui eût doté la nation d'un certain nombre d'institutions propres à favoriser son développement économique et sa vie politique. Les abus du régime financier eussent été détruits, l'agriculture et le commerce revivifiés, l'industrie très largement favorisée.

Pour mener à bien ces projets, mais surtout, nous l'avons dit, par esprit chrétien et pour soulager son peuple, le duc de Bourgogne voulait la paix. Au surplus, après les longues guerres de Louis XIV, un régime pacifique s'imposait à l'Europe; le duc d'Orléans, Dubois, Fleury durent le vouloir. comme le duc de Bourgogne.

Mais combien plus nobles furent les motifs qui dictèrent les plans du petit-fils de Louis XIV! Qu'il s'y mêlât un peu de chimère et de jeunesse, qui pourrait s'en étonner de la part d'un prince mort à vingt-neuf ans? Comme le premier exercice du pouvoir l'avait corrigé de plusieurs défauts dès la mort de son père, la pleine responsabilité, l'expérience des hommes et des affaires, eussent vraisemblablement achevé de le ramener sur tous les points à des vues justes et pratiques.

Jamais prince, en tout cas, n'eût apporté plus de conscience et d'application à son devoir de roi. Et puis quand on songe à ce qui est venu trois ans après sa mort, comment ne pas comparer, comment n'être pas tenté de refaire l'histoire? Aussi longtemps qu'il y aura des Français pour s'intéresser aux annales de leur pays, d'instinct ils se figureront le duc de Bourgogne empêchant le règne de Louis XV, ou plutôt portant luimême ce nom de Louis XV<sup>4</sup>, le rendant digne de respect et d'amour, prévenant par de sages réformes la Révolution : un prince vertueux et chrétien eût pu faire en 1715 ce qu'il n'était plus possible d'accomplir soixante ans plus tard; ainsi la

<sup>1.</sup> Abbé Moïse Cagnac, Fénelon; Études critiques, p. 405.

France n'eût pas été jetée hors de ses voies. Sans partager toutes les illusions de Saint-Simon, nous nous associerons donc à ses regrets. Telle fut la conclusion que M. le marquis de Vogüé, avec sa très haute autorité d'historien, de politique et de chrétien, tira, il y a seize ans, de l'examen qu'il fit des lettres du duc de Bourgogne au duc de Beauvillier. A notre tour, après avoir étudié les lettres du duc de Bourgogne à son frère, nous tiendrons sa mort pour un grand malheur, et nous ne doutons guère que nos lecteurs ne ratifient ce jugement.

Janvier 1916.

Alfred BAUDRILLART.

Nous avertissons le lecteur que les lettres du duc de Bourgogne, conservées aux archives d'Alcala de Hénarès, ont été transférées, avec les autres papiers venus du Ministère d'État, à l'Archivo historico nacional de Madrid, où elles ont gardé la même cote : Estado, 1. 2.514.



# **LETTRES**

DU

# DUC DE BOURGOGNE

# AU ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V ET A LA REINE.

# CXLVI.

AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 7 janvier 1709.

Il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit, mon très cher frère; il est vrai que les matières dont j'avois à vous parler étoient si désagréables que je n'aurois pu le faire qu'avec une extrême peine. J'espère que Dieu nous rendra cette année plus heureuse, et je vous la souhaite telle de tout mon cœur; mais, s'il en ordonnoit autrement, il faut nous soumettre à lui, et je ne doute pas que vous ne soyez dans les mêmes sentiments que moi. Je me flatte aussi que cette année vous donnera un second fils et que sa naissance redoublera l'affection des Espagnols pour vous.

Nous avons perdu hier matin la maréchale de la

Motte <sup>1</sup>, qui est morte proprement de vieillesse, n'ayant point eu de maladie marquée; elle étoit seulement attaquée depuis deux jours d'une grande fluxion. Elle a conservé son bon sens jusqu'à la fin, ainsi que la connoissance, et n'a pas radoté un seul moment, quoiqu'elle eût, à ce que l'on dit, quatrevingt-cinq ans; les uns disent plus et d'autres moins.

J'espère que le Roi me fera encore servir cette année, et que ce sera plus utilement que la dernière.

Adieu, mon très cher frère, je vous prie d'être bien persuadé de ma tendresse et de rendre cette lettre à la reine en lui faisant bien des compliments de ma part.

Louis.

# CXLVII.

# A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 7 janvier 1709.

Voici une nouvelle année commencée, Madame, qui, selon que je le désire et l'espère, vous sera plus

1. Louise de Prye, mariée en 1650 au maréchal de la Motte-Houdancourt, qui la laissa veuve en 1657, avait été nommée en 1664 gouvernante du Dauphin; elle eut la même charge en 1682 auprès des enfants de celui-ci, puis auprès de ceux du duc de Bourgogne; elle mourut dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709. « C'étoit la meilleure femme du monde, dit Saint-Simon, qui avoit le plus de soin des enfants de France et qui les élevoit avec le plus de dignité et de politesse. »

favorable que la dernière. Je n'aurois cependant pas attendu à vous faire ressouvenir de moi avant mon départ de l'armée, si tous nos derniers malheurs ne m'en avoient ôté le courage. Mais il n'y faut penser que pour se piquer d'honneur et pour tâcher de les réparer. Je souhaite aussi plus que personne, Madame, que, dans quatre mois, vous donniez un infant à l'Espagne et que tout réussisse selon vos désirs et que vous ne doutiez jamais de la sincérité de la tendre amitié que j'ai pour vous, Madame, et qui demande une part dans l'honneur de la vôtre.

Louis.

# CXLVIII.

## AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 27 janvier 1709.

La grande gelée qu'il a faite ces derniers jours <sup>1</sup>, mon très cher frère, jointe à la grande quantité de neige qui est tombée, a un peu dérangé les courriers ordinaires, de sorte que je n'ai reçu qu'hier votre lettre du 7, que j'aurois dû avoir il y a déjà huit jours.

Je suis ravi que vos affaires continuent du côté de Roses pour faire le siège de cette place ; car ce côté est un des plus dégarnis. Il n'est plus question de rien de ces côtés-ci. Dieu veuille que, quand il le

<sup>1.</sup> Sur le grand hiver de 1708-1709 et la disette qui en suivit, on peut consulter le travail publié sur ce sujet par A. de Boislisle dans la Revue des questions historiques, année 1904.

sera, les choses aillent mieux que l'année dernière! Le maréchal de Boufflers reviendra ici dans peu rendre compte au Roi de l'état où sont les Pays-Bas <sup>1</sup>.

A propos de Pays-Bas, je vous envoie deux mémoires pour m'acquitter de deux promesses que j'ai faites lorsque j'étois encore en ce pays; l'un s'adresse à vous et l'autre à moi. Le sieur de Cavo mérite certainement que vous lui fassiez du bien; c'est un très bon officier; il y en a un qui regarde son lieutenant-colonel et un troisième pour le prince de Nassau<sup>2</sup>. Pour ce dernier, je le fais simplement pour accomplir ma promesse, et vous en ferez du reste ce qu'il vous plaira.

La mortalité continue dans la cour : nous avons encore perdu ces jours-ci M<sup>mo</sup> d'Heudicourt d'une fluxion de poitrine <sup>3</sup>, mal commun dans la gelée; mais, comme il dégèle présentement, cela diminuera sans doute. Je me suis, Dieu merci ! toujours bien porté.

1. Après la perte de Lille, Boufflers était resté à Douay pour préparer secrètement la reprise de la ville; mais le froid excessif empêcha de donner suite à ce projet, et le maréchal alla visiter les places de Flandres; il tomba malade à Ypres et ne revint à Paris que le 1er mars.

2. Sans doute Jean-Guillaume-Frison, prince de Nassau,

qui était feld-maréchal des troupes de Hollande.

3. Bonne de Pons, mariée en 1666 à Michel Sublet, marquis d'Heudicourt; elle mourut le 24 janvier, à soixante-cinq ans. C'était une grande amie de M<sup>me</sup> de Maintenon, qu'elle avait connue alors qu'elle était veuve de Scarron et qu'elle fréquentait les hôtels d'Albret et de Richelieu. Saint-Simon, tout en reconnaissant son esprit, dit qu' « on ne pouvoit être plus gratuitement, plus continuellement, plus désespérément méchante »; il l'appelle un « démon domestique » et le « mauvais ange de M<sup>me</sup> de Maintenon ».

Remerciez, s'il vous plaît, la reine des marques de son attention, et soyez persuadé, mon très cher frère, de la sincérité et de la tendresse de mon amitié.

Louis.

Je ne me mêle point de ce que le sieur Cavo demande sur les commanderies, ne sachant précisément à quel usage elles doivent être employées.

## CXLIX.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 26 février 1709.

Monsieur,

Le baron de Nero, qui va auprès de Votre Majesté en qualité d'envoyé extraordinaire du Grand-Duc, a désiré que je l'accompagnasse de cette lettre, que lui ai accordée volontiers par rapport à lui-même et en considération du nonce extraordinaire 1, qui remplit ici son ministère fort dignement. Je suis persuadé que le baron de Nero vous fera connoître quels sont mes sentiments pour vous et qu'il s'apercevra aussi de l'amitié que vous avez pour moi.

Je suis, de Votre Majesté,

Le très affectionné frère, beaufrère et serviteur.

Louis.

1. C'était Mgr Salviati, qui était en France depuis l'année précédente, pour doubler le nonce Augustin Cusani.

## CL.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 14 mars 1709 1.

J'ai reçu plusieurs de vos lettres depuis que je ne vous ai écrit, mon très cher frère, et tout ce que vous m'y avez mandé sur la manière dont on a miné le château d'Alicante fait espérer qu'il est réduit maintenant à votre obéissance.

Je comprends aisément combien vous avez été sensible à l'accommodement que le Pape a été obligé de faire <sup>2</sup>, et il n'y a pour l'excuser que d'y avoir été forcé, et sans cela de courir risque de voir peut-être piller Rome, comme elle l'a déjà été plusieurs fois. Je suis persuadé que vous saurez allier la prudence avec la fermeté dans une occasion aussi délicate <sup>3</sup>; car il l'est toujours d'avoir des différends avec le chef de l'Église, quoique ces différends ne roulent que sur le temporel.

- 1. Cette lettre est classée à tort parmi celles de 1708; mais elle est certainement de 1709.
- 2. Clément XI, menacé par les Impériaux, dont les troupes pillaient et rançonnaient les États pontificaux, avait dû accepter les conditions très dures que lui imposait le marquis de Prié, plénipotentiaire de l'Empereur, et reconnaître l'Archiduc comme roi d'Espagne.
- 3. Ceci est écrit sur la nouvelle qui venait d'arriver à Versailles (*Dangeau*, tome XII, p. 357) que Philippe V, très mécontent de la conduite du pape, avait fait défendre au nonce de se présenter devant lui et avait fait enlever de la chapelle royale le siège qui lui était réservé.

Vous saurez déjà sans doute la destination que le Roi a faite pour le commandement de ses armées et que, Monseigneur le prenant en Flandres avec le maréchal de Villars sous ses ordres, il m'envoie sur le Rhin avec le maréchal d'Harcourt<sup>1</sup>. Il me paroît que tout le monde est en intention de faire de son mieux, et il faut espérer que Dieu nous enverra, cette campagne, des succès qui nous consoleront un peu de nos malheurs passés; je dis un peu, ne prévoyant pas qu'ils puissent être à proportion.

Vous aurez sans doute senti la perte de M. le prince de Conti<sup>2</sup>, en qui j'ai perdu en mon particulier un ami solide. Il m'en avoit toujours donné des marques, mais surtout depuis la dernière campagne, s'étant toujours déclaré hautement pour moi contre tous les discours qui ont été tenus ici et qui ont été une suite de nos mauvais succès <sup>3</sup>. Dieu, après l'avoir éprouvé par une longue maladie, lui a fait la grâce de mourir très chrétiennement, et l'abbé Fleury <sup>4</sup>, qui l'a assisté jusqu'au dernier moment, en est un témoin fidèle.

<sup>1.</sup> Ce projet ne fut pas mis à exécution, et les princes restèrent à Versailles.

<sup>2.</sup> François-Louis de Bourbon, prince de Conti, mourut le 21 février.

<sup>3.</sup> C'est la seule allusion qu'il y ait, dans la correspondance du prince avec son frère, au « déchaînement » qui se produisit contre lui à la cour, à l'instigation des partisans de Vendôme, à la suite de la défaite d'Audenarde, et dont Saint-Simon a fait une peinture si vivante; M. de Conti s'était en effet toujours déclaré pour le duc de Bourgogne (Mémoires de Saint-Simon, tome XVI, p. 271 et 490).

<sup>4.</sup> Claude Fleury (tome I, p. 77), l'auteur de l'Histoire ecclé-

Pour en revenir encore à ce qui regarde la campagne prochaine, il n'y a pas d'apparence qu'elle puisse commencer de bonne heure, puisque nous sommes encore à l'heure que je vous écris, à la cinq ou sixième reprise de gelée, et que j'ai vu aujourd'hui des gens sur des patins vis-à-vis les fenêtres de la galerie.

Avant que finir cette lettre, je dois, selon que je l'ai promis au duc d'Albe, vous marquer que j'ai été sensible au choix que vous en avez fait pour être votre sumiller de corps¹. Vous n'en pouviez certainement prendre un qui le méritât mieux par son attachement. Je dois aussi vous recommander le comte de Zuniga²; c'est un fort joli officier, qui a beaucoup de courage et de bonne volonté.

Je ne ferme point aujourd'hui ma lettre, le jour du départ de l'ordinaire n'étant point encore arrivé; mais j'ai voulu avoir tout le temps de traiter les divers chapitres sur lesquels je vous ai déjà parlé et ne me pas trop laisser presser par d'autres affaires qui peuvent me survenir présentement.

siastique, qui avait été son précepteur. Le prince mourant voulut se confesser au P. de la Tour, général de l'Oratoire, malgré la défaveur de ce religieux auprès du Roi.

1. Le duc d'Albe, Antoine-Martin de Tolède, était ambassadeur d'Espagne en France, et Philippe V venait de le nommer son sommelier de corps, charge qui correspondait à celle de grand chambellan.

2. Pierre-Antoine de Sotomayor, que nous avons vu déjà venir en France en mission de courtoisie pour apporter les félicitations du roi d'Espagne à l'occasion de la naissance du duc de Bretagne (tome I, p. 188).

Le 18, au soir.

J'ai reçu hier votre lettre du 4, mon très cher frère, qui me confirme dans mon idée au sujet du château d'Alicante. Du reste, il n'y a rien de nouveau depuis quatre jours, et je n'ai plus qu'à vous embrasser en vous priant de m'aimer toujours autant que je vous aime.

Louis.

### CLI.

### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 22 avril 1709.

Le baron de Capres<sup>1</sup>, qui vous a toujours servi, mon très cher frère, avec beaucoup de zèle, désirant que vous le fassiez chevalier de la Toison, j'ai cru devoir lui rendre le témoignage que j'ai été très content de lui dans les choses dont il s'est mêlé pendant que j'ai commandé en Flandres, la campagne dernière. Je serai sensible à ce que vous pourrez faire pour son avantage et profite de cette occasion pour vous assurer, mon très cher frère, que l'on ne peut vous aimer plus tendrement que je vous aime.

#### Louis.

1. Michel-Joseph de Bournonville, baron de Capres, servait depuis 1701 dans les troupes espagnoles de Flandres; il devint duc de Bournonville en 1715, et reçut la Toison dans le courant de 1709.

## CLII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 1er mai 1709.

Voici encore une recommandation qui m'est demandée et que je ne puis me dispenser de vous faire, mon très cher frère : c'est pour le marquis de Listenois <sup>1</sup>, qui a toujours donné des marques de son courage dans les occasions qu'il s'est rencontré depuis le commencement de cette guerre. L'abbé son oncle <sup>2</sup>, qui vous reporte la Toison qui est dans sa maison depuis longtemps, vous la demandera pour lui; vous savez mieux que moi ce que vous aurez à faire là-dessus <sup>3</sup>, et, après m'être acquitté de ce que j'ai promis, il ne me reste, mon très cher frère, qu'à vous embrasser en vous assurant que mon amitié ne peut être plus vive ni plus tendre.

Louis.

1. Jacques-Antoine de Bauffremont, marquis de Listenois, d'une famille franc-comtoise, était brigadier depuis 1704.

2. Cet abbé de Bauffremont avait l'abbaye de Luxeuil. Il reportait en Espagne le collier de la Toison qu'avait eu son père qui venait de mourir.

3. M. de Listenois reçut en effet la Toison cette même année (Mémoires de Sourches, tome XII, p. 42).

## CLIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 25 mai 1709.

Vous <sup>1</sup> aurez peut-être été étonné de mon long silence, mon très cher frère, et j'avoue que j'aurois eu tort en tout autre temps qu'en celui où nous sommes ; mais l'état où nous nous trouvons a fait que je me suis trouvé entre ne vous point parler d'affaires publiques ici et par toute l'Europe, ou vous entretenir des choses du monde les plus désagréables. J'ai peine encore aujourd'hui à entamer cette matière, et je me tairois encore, si l'amitié ne me reprochoit qu'il y ait trop longtemps que je ne vous en ai renouvelé les sincères assurances.

Nous voici donc à la veille d'une campagne qui peut nous donner tout à craindre; la mauvaise récolte de l'année dernière et la gelée de l'hiver, qui a fait mourir les blés dans la plus grande partie du royaume, rendent les subsistances d'une difficulté infinie, et l'argent, qui est extrêmement rare, fait appréhender que l'on ne puisse payer régulière-

1. Il est à remarquer combien la longue lettre qui va suivre diffère de toutes celles qui précèdent. Le duc de Bourgogne y traite de questions politiques de la plus haute importance, contrairement à son habitude, et il est à croire qu'il le fit par ordre de Louis XIV, qui voulut user auprès du roi d'Espagne de toutes les influences possibles pour lui faire accepter le rappel des troupes françaises.

ment les troupes et qu'elles ne désertent. Si, faute de vivres ou d'argent, l'armée de Flandres vient à se débander ou à être obligée de quitter les postes qui arrêteront l'ennemi, pour chercher à subsister, l'ennemi, dont les magasins sont faits, en profitera pour aller en avant contre nous, et, s'il se joignoit encore à cela le malheur de la perte d'une bataille, peut-être serions-nous bien heureux si, en ce cas, les ennemis nous en quittoient pour la paix des Pyrénées. Mais, d'un autre côté, si cette périlleuse campagne se peut prévenir, Dieu sait à quelles conditions M. de Torcy nous rapportera d'Hollande 1 le projet d'une paix presque aussi forcée qu'elle le seroit si nous nous trouvions dans la situation que je viens de vous représenter ; je dis presque aussi forcée, car il n'y a que la force et la volonté de Dieu visiblement marquée dans nos malheurs passés et la famine qui arrive, qui aient obligé le Roi, après les répugnances extrêmes, à faire les démarches qu'il a faites pour la paix. Nous en attendons le succès et peut-être en serons-nous éclairés avant la fin de cette lettre, qui, si elle va par l'ordinaire, ne partira qu'après-demain au soir. Dans cette triste situation, et par rapport à nous et par rapport à vous, l'on est un peu consolé quand on pense à l'extrême affection que vous ont témoignée vos sujets, et dans la cérémonie de la reconnoissance du prince votre

<sup>1.</sup> Torcy s'était en effet rendu à la Haye en personne pour reprendre les négociations interrompues et savoir à quelles conditions les Alliés accorderaient la paix (ses *Mémoires*, p. 583-585).

fils <sup>1</sup> et dans la part que vous leur avez donnée que vous vouliez faire passer par eux toutes vos affaires. J'ose dire que vous ne pouviez prendre de meilleur parti, et, s'il y a quelque chose à regretter, c'est que vous ne l'ayez pas pris plus tôt.

La reddition du château d'Alicante<sup>2</sup> et la victoire remportée par le marquis de Bay sur les Portugais<sup>3</sup>, dont j'ai senti une vive joie, par rapport à celle qu'elle vous a fait, sont encore deux choses bien nécessaires pour vous dans la conjoncture présente; mais, si, après cet échec, le Portugal pouvoit quitter l'alliance des ennemis pour rentrer dans la vôtre ou du moins demeurer neutre, je la regarderois encore comme bien plus avantageuse.

Voilà assez parler pour aujourd'hui de matières que je reprendrai peut-être encore, ainsi que je vous l'ai déjà dit, avant que fermer ma lettre. J'attends à tout moment des nouvelles de l'accouchement de la reine; j'espère qu'il aura été aussi heureux que le premier et que vous avez présentement un enfant<sup>4</sup>. Quoique je ne finisse point encore, je ne dois cependant point interrompre ma lettre sans vous assurer, mon très cher frère, d'une tendresse qui se fait sentir bien vivement en toutes les occasions quelles qu'elles puissent être, mais particulièrement dans celle du temps présent.

<sup>1.</sup> Le jeune prince des Asturies, quoique âgé seulement de vingt mois, avait reçu le 7 avril le serment de fidélité des cortès assemblés à Madrid.

<sup>2.</sup> Il se rendit le 18 avril (Gazette, p. 221-222).

<sup>3.</sup> Bataille de la Gudina, près Badajoz, le 7 mai.

<sup>4.</sup> L'infant naquit le 2 juillet, mais mourut le 8.

Le 3 juin.

Je n'ai pu me résoudre à finir cette lettre, mon très cher frère, que je ne susse positivement à quoi m'en tenir, et l'on n'en a rien su précisément qu'hier. M. de Torey arriva avant-hier au soir 1, les propositions des ennemis étant telles que je vais vous les dire<sup>2</sup>. Ils demandent que l'on reconnoisse l'Archiduc pour roi de toute la monarchie d'Espagne et que le Roi se rende garant que vous la céderez entre-ci et deux mois; que l'on rende Strasbourg et que l'on rase les places d'Alsace, Landau demeurant fortifié à l'Empereur; que l'on laisse à M. le duc de Savoie ce qu'il a pris sur la France, en lui rendant ce que l'on occupe de ses États ; que l'on donne à l'Archiduc nos plus considérables places des Pays-Bas, pour être gardées par les Hollandois et servir de barrière contre la puissance de la France, et cela avant le terme de deux mois, qu'il y aura une suspension d'armes. On doit aussi commencer à raser Dunkerque et combler le port pour la satisfaction des Anglois avant ce terme, et, si, lorsqu'il sera expiré, vous n'avez pas cédé l'Espagne, ou la guerre recommencera contre nous, toutes nos places étant presque entre leurs mains, ou bien, ainsi qu'il a été dit à M. de Torcy, le Roi joindra ses forces aux leurs pour vous chasser d'Espagne, chose qu'il n'acceptera jamais, quoi qu'il lui en puisse arriver. Ainsi

<sup>1.</sup> Il était resté un mois absent.

<sup>2.</sup> Voir les Mémoires de Torcy, édition Michaud et Poujoulat, p. 589-628.

donc, malgré la situation extrême où nous sommes, le Roi n'a pas cru devoir acquiescer à de si extraordinaires conditions, qui ne l'assurent point même de la paix : car tout ceci n'en est que les préliminaires. Il a ordonné au président Rouillé 1 de le déclarer en Hollande et de se retirer, à moins qu'ils n'adoucissent (ce qui n'arrivera pas) ces insurmontables articles. Mais, comme nous sommes exposés à de nouveaux malheurs et qu'il faut se servir de toutes les ressources que l'on pourroit avoir alors, le Roi a jugé à propos, ainsi qu'il vous le fait savoir, de rapprocher ses troupes qui sont en Espagne des lieux où elles pourroient être utiles, s'il nous arrivoit encore des désavantages pareils à ceux des années dernières et dont les suites seroient bien plus fâcheuses2. Du reste, le Roi déclare aussi qu'il se tient quitte de toutes les offres qu'il a faites jusques à présent et qu'il faudra tabler sur d'autres principes lorsqu'il sera question de paix une autre fois. Il y a donc toute apparence que la campagne va commencer; mais il n'y en a point que Monseigneur ni moi puissions la faire.

Voilà, mon très cher frère, le précis de notre situation, et j'espère que Dieu, qui a porté le Roi à

<sup>1.</sup> Pierre Rouillé de Marbeuf, président au Grand Conseil, avait été ambassadeur en Portugal de 1697 à 1703; en mars 1709, Louis XIV l'avait envoyé à la Haye pour essayer d'entamer les préliminaires de paix.

<sup>2.</sup> On peut remarquer combien le prince emploie des termes prudents et diplomatiques pour faire accepter ce rappel des troupes françaises que Louis XIV avait décidé; il va encore y revenir tout à la fin de la lettre.

se relâcher si fort sur ses propres intérêts pour donner la paix à ses peuples, ne l'abandonnera pas dans la continuation d'une guerre absolument de la volonté de ses ennemis. Ma tendresse pour vous, mon très cher frère, me fait sentir vivement tout ce qui vous regarde en particulier, et je puis vous assurer que le seul bien nécessaire de l'État a eu part dans tout ce que le Roi, qui vous aime comme son petit-fils, a fait d'avances auprès des ennemis. On ne peut être plus touché aussi que je le suis du respect et de la reconnoissance que vous avez toujours pour lui, connoissant le fond de son cœur, et que ce n'est que par force majeure qu'il ne peut continuer à vous donner les secours dont il vous a aidé jusqu'à présent.

Je n'écris point à la reine dans une si triste conjoncture, et j'attends celle de son accouchement pour l'en féliciter et lui renouveler les témoignages de ma véritable amitié. Faites-lui toujours mes compliments, je vous en supplie, et soyez persuadé, mon très cher frère, que ma tendresse durera autant que ma vie, m'estimant bien malheureux que l'état de la France m'ait obligé de penser autrement que ne l'auroit voulu mon cœur sur ce qui peut être à votre satisfaction en un sens, je veux dire la soustraction de secours de la part du Roi; car la paix avec les ennemis auroit pu s'accorder à merveille avec les désirs très ardents de vous voir vous défendre et vous maintenir sur le trône d'Espagne, comme j'espère qu'il arrivera tôt ou tard. Encore un coup, je vous embrasse, mon très cher frère, et vous aime plus que je puis l'exprimer.

Louis.

### CLIV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 24 juin 1709.

J'ai reçu hier, mon très cher frère, la lettre que vous m'avez écrite le 10 de ce mois, dans laquelle vous me reprochez avec raison le long espace de temps que j'ai été sans vous écrire. Vous en aurez eu depuis une remplie de choses bien tristes et sur lesquelles j'ai remis à vous parler le plus tard qu'il m'a été possible; elles ne sont pas devenues moins pénibles depuis; des inondations de rivières 1, qui ont perdu la moisson future de quelques provinces, et un commencement de révolte dans les Cévennes et le Vivarois 2 ont encore augmenté nos maux; enfin un assemblage de tout ce que je vous ai déjà représenté et qui met l'État en péril nécessite le Roi à retirer absolument ses troupes dans son royaume<sup>3</sup>. Pensez-vous en vérité que, dans les maux qui nous pressent, j'oublie aussi ceux qui vous menacent, et pouviez-vous soupçonner que l'absence eût diminué en moi la tendresse que j'ai toujours

<sup>1.</sup> Surtout celles de la Loire (Mémoires de Sourches, tome XII, p. 356 et 365).

<sup>2.</sup> Il n'y eut dans ces pays que quelques bagarres de peu d'importance provoquées par la misère et la cherté des vivres.

<sup>3.</sup> Le prince dit formellement ce qu'il avait déguisé si habilement dans la lettre précédente.

eue pour vous? Je vous puis assurer qu'elle se fait bien sentir présentement et que je suis toujours touché comme je le dois et des succès et des malheurs qui vous arrivent. Je suis aussi un témoin fidèle de celle que le Roi a pour vous, sûr qu'il sacrifieroit encore une partie de ses conquêtes, et peut-être qu'il les sacrifieroit toutes, pour mettre vos intérêts en sûreté et vous conserver la couronne que Dieu vous a donnée. Vos reproches pleins de tendresse ont réveillé la mienne, et j'espère être plus régulier à vous en donner des marques à l'avenir.

On est à la veille d'apprendre des nouvelles du côté de Flandres : l'armée ennemie s'approchant de celle du maréchal de Villars, qui est retranchée entre Lens et la Bassée dans un très bon poste, tout ce qui se passera de ce côté-là ne peut être que décisif, et, s'il plaisoit à Dieu de nous redonner le dessus, nous serions tirés d'un état bien fâcheux et bien inquiétant.

Je suis bien étonné de n'avoir point encore entendu parler de l'accouchement de la reine, et j'espère qu'il sera aussi heureux que le premier. Il y a assez d'apparence que M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne est grosse aussi, ce qui me fait assez de plaisir, y ayant déjà deux ans et demi qu'elle est accouchée, et sa bonne santé faisant espérer que tout ira bien.

Adieu, mon très cher frère; Dieu fera tout ce qu'il voudra, et sa volonté seule est à quoi nous devons nous attacher; mais il est selon cette même volonté que je vous aime aussi tendrement que je le fais, et sente aussi vivement tout ce qui vous regarde.

Louis.

## CLV.

### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 26 juin 1709.

Depuis la lettre que je vous ai écrite avanthier, mon très cher frère, le Roi, changeant de sentiment, s'est rendu à vos remontrances et vous laisse encore pour quelque temps une partie des troupes qu'il a en Espagne, et ce qu'il en écrit à M. Amelot <sup>1</sup> vous en instruira mieux que je ne le pourrois faire. Vous verrez au moins par là qu'il donne à la tendresse tout ce qui ne préjudicie point directement au bien de son État, qu'il veut encore priver de ce secours actuel.

Il est constant que les propositions des ennemis sont pleines d'un orgueil excité par les succès qu'ils ont eus dans le cours de cette guerre; mais, quoiqu'elles aient été rejetées présentement, il ne faut pas compter (à moins qu'il n'arrivât des coups de la main de Dieu seul), il ne faut pas compter, dis-je, que nous en soyons jamais quittes à beaucoup meilleur marché. Je me flatte que vous ne me croyez pas capable d'oublier jamais l'amitié étroite qui nous a liés pendant notre enfance et qui me fait pleurer si tendrement notre séparation; c'est cette même amitié qui me fait sentir maintenant com-

<sup>1.</sup> Michel-Jean Amelot de Gournay, qui était ambassadeur de France en Espagne.

bien il est pénible d'être frère et François tout en même temps et que nos malheurs aient été jusqu'au point de désunir en partie ces deux qualités. Mais ils ne désuniront jamais nos cœurs, et la tendresse du mien pour vous sera toujours telle, mon très cher frère, qu'elle doit être et que vous pouvez désirer.

Louis.

Je ne vous ai point parlé dans ces deux lettres du changement arrivé dans le ministère de la guerre; le monde étoit trop déchaîné contre M. Chamillart 1 pour qu'il pût être utile dans ce poste; et, entre vous et moi, je crois M. Voysin, qui l'occupe présentement, beaucoup plus capable de le remplir; l'autre avoit bonne volonté, mais peu de capacité 2. Il n'y a encore rien de nouveau de Flandres, et nous sommes toujours dans une attente pleine d'inquiétude.

<sup>1.</sup> La disgrâce de Chamillart et son remplacement au ministère de la guerre par Daniel-François Voysin, ancien intendant de Hainaut, a été raconté en détail par Saint-Simon (Mémoires, édition Boislisle, tome XVII, p. 387-398 et 416-459).

<sup>2.</sup> Ceci semble l'écho de l'opinion de M<sup>me</sup> de Maintenon : voyez sa Correspondance, recueil Bossange, tome I, p. 425, 428 et 434, et A. Geffroy Madame de Maintenon d'après sa correspondance, tome II, p. 213.

### CLVI.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 13 juillet 1709.

C'est avec bien du plaisir que j'ai appris, mon très cher frère, que la reine vous avoit donné un infant¹, ainsi que je l'avois toujours bien espéré. La chaleur d'Espagne fait que je me flatte que la petite vérole du prince des Asturies n'aura point de mauvaises suites. Pour l'enfant qui vient de naître, quelque délicat qu'il soit, Dieu le conservera, s'il lui plaît. Je suis ravi que la santé de la reine soit bonne après sa couche. Je souhaite pouvoir vous en mander autant d'ici dans six ou sept mois.

Vous saurez sans doute déjà que les ennemis, ayant trouvé le maréchal de Villars trop bien posté et retranché dans son camp de Lens pour le pouvoir attaquer, se sont déterminés à faire le siège de Tournay <sup>2</sup>, qui est, je crois, une des bonnes places qu'ait le Roi. Il est vrai que la garnison n'est pas aussi forte que cette ville la demanderoit; mais il faut espérer que son courage suppléera au nombre. Surville <sup>3</sup>, qui y commande, est un très

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 13, note 4.

<sup>2.</sup> La ville fut investie le 29 juin, comme il va être dit plus loin.

<sup>3.</sup> Louis-Charles d'Hautesort, marquis de Surville, lieutenant général depuis 1702, avait été disgrâcié et exilé en 1704 pour un démêlé avec un autre officier général, et le maréchal

galant homme, qui y fera tout de son mieux. Le siège de Lille, qu'il a vu l'année dernière, lui servira d'une excellente instruction. Cette place fut investie le 29 du mois passé, et les ennemis ont ouvert la tranchée en trois endroits la nuit du 7 au 8 de celui où nous sommes. Ils veulent sans doute profiter de ce que la garnison n'est pas si nombreuse que celle de Lille; j'espère néanmoins que, s'ils ont à la fin cette place, ce ne sera pas à bon marché. Voilà sur quoi l'on a les yeux tournés ici, mon très cher frère, et ce qui fait le sujet de tous les discours.

Adieu, mon très cher frère, je vous souhaite et à la reine et à vos enfants toutes sortes de prospérité, et vous aime plus que moi-même.

Louis.

Je vous envoie une lettre pour la reine, comme je ne sais point ce qui peut être arrivé avant qu'elle la reçoive<sup>2</sup>, je la mets à cachet volant; car, dans l'état où elle est, tout est de conséquence. Vous la lui donnerez selon et dans le temps que vous jugerez à propos, et lui ferez encore mille compliments de ma part.

de Boufflers avait obtenu avec peine du Roi, en 1708, de le prendre avec lui dans Lille investi, où il s'était si bien comporté que le Roi lui avait confié la défense de l'importante place de Tournay.

2. On craignait que l'infant nouveau-né ne vécût pas; ce qui arriva en effet.

## CLVII.

### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 13 juillet 1709.

J'avois toujours bien espéré, Madame, que vous donneriez à l'Espagne un infant, et j'ai été charmé d'apprendre que je ne m'étois point trompé. Je me flatte que ce bonheur n'aura point été troublé et que les chaleurs d'Espagne auront rendu la santé au prince des Asturies, sans que vos inquiétudes aient été fondées. Personne ne s'intéresse plus vivement que moi à tout ce qui vous regarde et ne souhaite plus que toutes choses puissent tourner à votre satisfaction.

Soyez-en, je vous prie, très persuadée, Madame, et conservez-moi toujours quelque part dans l'honneur de votre amitié qui m'est infiniment précieuse.

Louis.

# CLVIII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 21 juillet 1709.

C'est avec bien de la peine que j'ai appris, mon très cher frère, qu'il n'avoit pas plu à Dieu de vous conserver le second fils qu'il vous avoit donné <sup>1</sup>. Ce

1. Il mourut, comme il a été dit ci-dessus, le 8 juillet.

n'est qu'en lui que l'on peut trouver des consolations dans ces sortes d'occasions, et dans la miséricorde qu'il exerce envers celui que nous perdons. J'espère qu'il réparera cette perte et que vous ne serez pas longtemps sans vous revoir un enfant. Je suis très touché des sentiments de courage que vous me marquez dans votre lettre du 6 de ce mois; un prince du sang de France n'en doit ou n'en peut avoir d'autres.

Le siège de Tournay continue toujours sans que l'on en sache que rarement des nouvelles; le canon y tire beaucoup depuis quelques jours; on l'entend même d'auprès d'ici<sup>1</sup>. Il seroit bien important que ce siège pût un peu se prolonger.

Je vous écris aujourd'hui encore par le sieur de Blécourt<sup>2</sup>, et j'écris aussi à la reine sur la mort de l'infant; je crois qu'elle la saura avant que de recevoir ma lettre. M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne continue à se bien porter; j'espère que sa grossesse continuera et finira bien. Voilà tout ce que je sais à vous mander présentement. Pour ce qui concerne l'amitié que j'ai pour vous, je ne finirois jamais si je vous disois tout ce qu'elle me fait penser, surtout lorsque je songe à celle que vous avez pour moi et qui, j'espère, continuera toujours.

Louis.

Il y a quelque temps qu'un prêtre de la Mission 3

<sup>1.</sup> Illusion qu'on avait déjà cru avoir à Versailles, l'année précédente, lors du siège de Lille.

<sup>2.</sup> Voir la lettre suivante.

<sup>3.</sup> La congrégation de la Mission ou des Lazaristes, fondée par saint Vincent de Paul.

espagnol m'a prié de vous recommander son frère, nommé Don Ildefonse de Narvaès, et ses enfants, qui sont dans vos troupes; je m'acquitte de ce que je lui ai promis, mon très cher frère; c'est à vous à voir si vous avez sujet d'être content de leurs services.

### CLIX.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 21 juillet 1709.

Le sieur de Blécourt <sup>1</sup> allant près de vous, mon très cher frère, en qualité d'envoyé du Roi <sup>2</sup>, je ne dois pas manquer cette occasion de vous renouveler les témoignages de ma tendresse qui ne sauroit être plus vive. Vous l'avez déjà vu dans la même fonction qu'il a exercée, et je ne doute pas qu'il ne continue à mériter votre bienveillance. Je vous écris encore aujourd'hui par l'ordinaire, mon très cher frère; ainsi je ne ferai pas celle-ci plus longue et vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

- 1. Jean-Denis, màrquis de Blécourt, parent du maréchal d'Harcourt, brigadier d'infanterie en 1696, avait déjà été chargé d'affaires en Espagne de 1700 à 1703; il mourut en 1719.
- 2. Louis XIV l'envoyait à Madrid pour remplacer l'ambassadeur Amelot rappelé en France.

## CLX.

### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 25 juillet 1709.

J'espère que, me faisant la justice, Madame, de connoître mes sentiments d'amitié et de tendresse tels qu'ils sont pour vous, vous n'aurez point douté que je n'aie ressenti vivement la perte du prince que vous veniez de donner pour infant à l'Espagne; mais cette perte, toute grande qu'elle est, ne sera pas irréparable, s'il plaît à Dieu.

Le sieur de Blécourt, qui aura l'honneur de vous rendre cette lettre, est, je crois, déjà de votre connoissance, et je suis persuadé qu'il se conduira d'une manière digne de vos bontés. Quoiqu'il soit chargé de vous dire de ma part tout ce que l'amitié peut exprimer de plus fort, je puis vous assurer, Madame, qu'il ne vous dira rien que de vrai, et je me flatte que vous me continuerez toujours l'honneur de la vôtre, que je mérite certainement plus que personne.

Louis.

# CLXI.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 5 août 1709.

Je n'avois point encore reçu la lettre où vous me parliez de la mort de l'infant, mon très cher frère,

lorsque je vous en ai témoigné ma douleur. La vôtre certainement et celle de la reine n'ont pas peu contribué à ma peine, et les vues que donne le Christianisme sont les seules véritables consolations dans de pareilles occasions; je me réjouis avec vous de la bonne santé de la reine et du prince. Dieu veuille qu'elle vous redonne bientôt un autre enfant! La ville de Tournay, battue en brèche de trois côtés et de manière à être emportée d'un moment à l'autre, a capitulé le 28 du mois dernier 1. Surville s'est retiré avec la garnison dans la citadelle, et, par les dernières nouvelles, les ennemis n'y auroient encore jeté que des bombes. Il seroit à souhaiter qu'elle pût durer tout ce mois-ci, et, s'il venoit des pluies au mois de septembre, comme il est ordinaire en Flandres, peut-être les ennemis n'iroient-ils pas beaucoup plus loin.

Comme vous ne m'avez point écrit des affaires de M. le duc d'Orléans <sup>2</sup>, je ne vous en ai point parlé non plus; elles ont fait ici assez de bruit, sans certitude cependant, dans le public <sup>3</sup>. Le Roi vous mandera sans doute comme il en a parlé à M. le duc d'Orléans, ce qu'il lui a répondu, et le parti

<sup>1.</sup> Le texte de la capitulation se trouve dans les Mémoires de Lamberty, tome V, p. 336-355.

<sup>2.</sup> L'affaire qu'on appela la conspiration de Flotte et Regnaut. Sur le détail de cette affaire, qui fut très préjudiciable au duc d'Orléans, on peut voir les Mémoires de Saint-Simon, tome XVIII, p. 45 et suivantes, et surtout le tome II de Philippe V et la Cour de France, où sont exposées en détail toutes les péripéties de cette aventure.

<sup>3.</sup> Saint-Simon, p. 63 et suivantes, et 70 et suivantes.

qu'il prend de tâcher d'étouffer toute cette affaire. Il est fâcheux qu'elle ne l'ait pas été dans ses commencements. Vous croyez bien, mon très cher frère, que j'y ai été très sensible, vous aimant comme je vous aime. Mais je crois M. le duc d'Orléans incapable d'avoir voulu faire quelque chose directement contre vous sur le trône d'Espagne<sup>1</sup>.

Je me suis acquitté des compliments dont vous m'aviez chargé pour M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne; sa grossesse continue très heureusement; elle est présentement à trois mois.

Aimez-moi toujours, mon très cher frère, je vous en conjure, et soyez persuadé de la tendresse infinie de mon amitié pour vous.

Louis.

Je joins iei une lettre pour la princesse des Ursins et vous prie de bien faire mes compliments à la reine.

# CLXII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 31 août 1709.

Le Roi vient de recevoir une excellente nouvelle d'Allemagne, mon très cher frère : les ennemis avoient construit un pont sur le Rhin à Neubourg

1. Opinion curieuse à remarquer parmi le déchaînement universel qui accusait le duc d'avoir négocié avec les Alliés pour supplanter Philippe V sur le trône d'Espagne. en Haute-Alsace et avoient fait passer quatorze bataillons et dix-huit escadrons qui menaçoient la Franche-Comté, sur laquelle l'on croit qu'étoit leur dessein. Le comte du Bourg 1, détaché par le maréchal d'Harcourt, a marché à eux, avec huit bataillons seulement et dix-huit escadrons, avec une extrême diligence. Ils sont venus à lui avec un pareil nombre ; il les a attaqués, et la fougue françoise s'est montrée en cette occasion; ils ont été culbutés en un instant, la cavalerie l'épée à la main, l'infanterie à coups de baïonnettes. On les a poursuivis au Rhin; six bataillons dans les îles à la garde du pont ont pris l'épouvante; le dernier pont a rompu; on est entré dans les îles à leur suite, et tout a été tué ou pris ; deux cents chevaux se sont sauvés par auprès de Bâle, par où ils étoient venus, en quoi les Suisses ont manqué à leurs alliances. On a tué quinze cents hommes, deux mille cinq cents pris. On croit Mercy<sup>2</sup>, qui commandoit les ennemis, mort; tous les drapeaux, beaucoup d'étendards et quatre pièces de canon ont été prises ; enfin l'on ne peut voir de train de bataille plus complet pour une petite armée 3. Ce succès étoit de la dernière importance;

<sup>1.</sup> Léonor-Marie du Maine, comte du Bourg, qui devint maréchal de France en 1725.

<sup>2.</sup> Claude-Florimond, comte de Mercy, était feld-maréchallieutenant de la cavalerie impériale.

<sup>3.</sup> Le combat se livra le 26 août à Rumersheim, à quatre lieues de Brisach. L'intention des ennemis était bien d'entrer en Franche-Comté, et de soulever la province, où ils avaient des intelligences. Les documents trouvés dans la cassette de Mercy, dont il va être parlé plus loin, le prouvèrent iusqu'à

car le duc d'Hanovre, qui s'étoit d'abord présenté aux lignes de Weissembourg pour attaquer le maréchal d'Harcourt, avoit repassé le Rhin et le remontoit pour gagner son pont de Neubourg, qui étoit tout de bateaux de cuir. On a pris la cassette du comte de Mercy, qui nous apprendra beaucoup de choses du dessein des ennemis.

Je vais demain à Petit-Bourg <sup>1</sup> avec Monseigneur, ce qui fait que je vous écris dès ce soir ; je ne finirai cependant ma lettre que demain que je compte en avoir une de vous et ajouter ici ce que j'apprendrai encore de nouveau d'ici là.

# Le 1er septembre.

On a eu nouvelle depuis hier que les ennemis avoient attaqué, le 28 du passé, le chemin couvert de la citadelle de Tournay et que l'action a duré six heures. Comme je suis prêt à partir, je ne puis pour aujourd'hui vous rien dire davantage, mon très cher frère, que vous prier de m'aimer toujours aussi tendrement que je vous aime et de faire bien mes compliments à la reine.

Louis.

l'évidence et donnèrent lieu à diverses procédures et exécutions. Les *Mémoires de Sourches* (tome XII, p. 46-50) contiennent un curieux récit de la bataille.

1. Le château du duc d'Antin, près de Corbeil.

## CLXIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 16 septembre 1709.

Vous apprendrez par cet ordinaire, mon très cher frère, la plus sanglante bataille qui se soit donnée depuis longtemps 1. Les ennemis, forts de cent soixante-deux bataillons, trois cents escadrons et cent vingt pièces de canon, ont attaqué le 11 de ce mois près de Bavay l'armée du Roi, qui étoit de cent vingt bataillons et deux cent soixante escadrons. Après sept heures du combat le plus opiniâtre et où nous avons toujours repoussé les ennemis, leur supériorité nous a obligé de leur céder le champ de bataille, et l'on s'est retiré dans le meilleur ordre du monde au Quesnoy, où l'armée est campée, la droite à cette ville et la gauche vers Valenciennes. Notre perte a été très grande; mais celle des ennemis est, de leur propre aveu, deux ou trois fois plus considérable que la nôtre. Ce nouveau malheur nous pourra coûter Mons; mais il a racquis à la nation françoise son ancienne réputation, qu'elle a poussée, s'il se peut, plus loin dans cette journée que dans les victoires que nous avons remportées. Le maré-

<sup>1.</sup> Bataille de Malplaquet, livrée le 11 septembre; le capitaine Sautai a fait paraître en 1904 une étude historique très documentée et très complète sur cette importante affaire; voyez les Mémoires de Saint-Simon, tome XVIII, p. 181 et suivantes.

chal de Villars a été blessé au milieu du combat 1; mais le maréchal de Boufflers, qui l'étoit allé joindre comme simple volontaire, par son extrême courage et sa bonne conduite, a eu tout l'honneur et de l'affaire et de la retraite; cependant le maréchal de Villars n'en a pas moins eu tant qu'il a été en état d'agir. Les ennemis dans cette victoire ont eu cinq ou six de nos drapeaux ou étendards, au lieu que nous leur en avons pris une quarantaine, qui doivent arriver incessamment ici avec un détail de l'action; car. jusqu'ici, l'on n'en sait rien que très imparfaitement. On vous enverra sans doute les lettres que le maréchal de Boufflers a écrites au Roi2. On ne sauroit trop donner de louanges à ce grand homme, à qui l'on doit le salut de l'armée. Vous verrez par ce qu'il écrit que cette bataille, bien loin de nous avoir abattus, n'a fait que relever notre courage et apprendre aux ennemis à nous craindre plus qu'ils ne faisoient depuis quelque temps.

Je n'ai point reçu de vos lettres depuis votre départ pour l'armée; le parti courageux que vous avez pris est certainement très digne de vous<sup>3</sup>, et j'espère que, la prudence se mêlant à votre valeur,

<sup>1.</sup> Il reçut une balle dans le genou, qui le mit hors d'état de rester sur le champ de bataille.

<sup>2.</sup> Boufflers écrivit au Roi deux lettres : une le soir même de la bataille, assez concise, l'autre le 13 septembre, plus détaillée. Toutes deux ont été publiées par le général Pelet dans les Mémoires relatifs à la succession d'Espagne, tome IX, p. 345 et 365.

<sup>3.</sup> Il avait décidé d'aller se mettre à la tête de son armée d'Aragon.

tout ira bien comme je le désire, et que Dieu vous conservera.

Quoique notre affaire de Flandres nous ait encore été contraire, j'aurois cependant bien désiré avoir pu m'y trouver, avec des troupes dont la valeur n'a cédé qu'au nombre et qui ne demandent pas mieux que de recommencer, si l'occasion s'en présente; mais je suis persuadé que les ennemis, quoique victorieux, n'en seront plus si friands. Cette affaire a tant occupé depuis quatre jours que l'on sait à peine ce qui se passe en Allemagne et en Italie et que l'action du duc de Noailles en Roussillon en a été presque étouffée <sup>1</sup>. J'attends de vos nouvelles avec une extrême impatience, mon très cher frère, vous aimant plus tendrement que jamais et vous priant de me rendre toujours la pareille.

Louis.

# CLXIV.

### AU ROI D'ESPAGNE.

A Versailles, le 21 octobre 1709.

Je n'ai point reçu de vos lettres, mon très cher frère, depuis le voyage que vous avez fait à l'armée, et j'en serois surpris, vu la régularité de votre amitié, si je ne pensois que pendant tout ce temps vos journées ont été bien remplies. Il est bien désa-

<sup>1.</sup> M. de Noailles avait défait quatorze escadrons ennemis près de Girone (Sourches, tome XII, p. 67).

gréable que vos vivresvous aient empêché d'exécuter ce que votre courage vous faisoit entreprendre, et ma tendresse pour vous me fait sentir vivement ce fâcheux contretemps 1, ainsi que l'arrivée du terme où les troupes du Roi doivent repasser en France. Ce sont des moments où l'on sent bien le poids de l'incompatibilité des liens du devoir et de ceux du sang, et l'on voudroit pouvoir partager son temps à être tantôt tout françois et ensuite tout frère; mais cette séparation ne se peut, et l'impossibilité n'en est que plus douloureuse surtout entre des frères qui se sont toujours aimés aussi tendrement que nous.

Le siège de Mons s'avance, et, quoique les ennemis aient été repoussés le 16 avec perte à l'attaque de l'ouvrage à corne qui couvre la porte de Berthamont, la place ne peut durer encore longtemps<sup>2</sup>. Les ennemis publient qu'ils ne veulent pas s'en tenir là et qu'ils prendront encore Maubeuge avant la fin de la campagne; cela pourroit bien attirer une seconde action, si l'on veut s'y opposer, comme je n'en doute point.

Le maréchal de Berwick, venant de Dauphiné, où la guerre est finie pour cette année, est arrivé le 17 à l'armée <sup>3</sup> pour secourir le maréchal de Boufflers,

<sup>1.</sup> Philippe V, voyant sa présence inutile, avait quitté le 2 octobre l'armée campée en Aragon sur les bords de la Sègre.

<sup>2.</sup> C'était l'opinion générale (Sourches, tome XII, p. 101).

<sup>3.</sup> Berwick, arrivé en poste à Versailles le 16, avait eu une audience du Roi et était reparti dès le lendemain pour la Flandre. Le retour de Boufflers était aussi attribué à certains dissentiments qui existaient entre lui et le maréchal de Montesquiou.

dont la santé est toujours fort mauvaise et qui en fait presque plus qu'il ne peut très souvent. Cependant les vivres et l'argent sont toujours plus rares que jamais et la cavalerie ruinée, et, si nous ne trouvons pas moyen (ce qui est très difficile) de réparer l'armée, je ne sais où en sera le royaume l'année prochaine, à moins que Dieu n'y pourvoie en nous donnant la paix. Voilà encore un de ces cas où le devoir et le sang sont divisés et où l'on souffre infiniment; mais la paix est devenue indispensable, et plus on ira en avant, plus elle coûtera cher. Peutêtre, mon cher frère, que ces discours, quoique véritables, devroient être un peu adoucis; mais croyez, je vous prie, que si je parle ici en prince françois à un frère qui ne peut qu'être touché du triste état de la France, je ne pense pas moins en frère du roi d'Espagne, qui sent vivement toutes ses douleurs et toutes les traverses qu'il rencontre; c'est de quoi je vous prie d'être très persuadé et que rien n'est capable de diminuer la tendresse que j'ai pour vous, qui durera tant que je vivrai. Je ne vous en demande point autant de la vôtre, en étant aussi certain que de chose quelconque au monde.

Louis.

Je vous prie de bien faire mes compliments à la reine.

### CLXV.

### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 4 novembre 1709.

Vous aurez su, mon très cher frère, depuis la dernière lettre que je vous ai écrite, que la ville de Mons avoit été obligée à capituler le 20 du mois dernier, étant ouverte en deux endroits, et que, quelque envie que le maréchal de Boufflers eût de la secourir selon les ordres qu'il en avoit reçus du Roi, il n'en avoit pu venir à bout faute de vivres. C'est une chose bien malheureuse que cet article si essentiel ait tellement manqué de tous côtés qu'il nous ait mis hors d'état d'exécuter tout ce que l'on a pu penser et projeter. La prise de Mons a mis fin à la campagne, les ennemis s'étant retirés du côté de Bruxelles, où ils ont séparé leur armée; celle du Roi en a fait de même aussitôt, en sorte que nous voilà en repos pour quelque temps.

Il se lève cependant une nouvellé affaire du côté du Nord, qui pourra bien avoir des suites considérables: la ligue conclue entre les rois de Danemark et Auguste 1 et l'électeur de Brandebourg est prête à éclater, et il paroît qu'ils songent à profiter incessamment du malheur et de l'éloignement du roi de Suède 2 pour commencer la guerre avec avantage.

<sup>1.</sup> Auguste de Saxe, roi de Pologne.

<sup>2.</sup> Charles XII, vaincu à Pultawa, avait dû se retirer sur les

Le Danemark est sur le point d'agir pour reconquérir les provinces de Schonen, Halland et Blekingie<sup>1</sup>, et l'électeur de Brandebourg, quoique jusqu'ici il se modère davantage, aura, je crois, bien envie de la Poméranie et des États que la Suède possède en Allemagne. Je ne doute pas que le Czar en même temps n'attaque la Livonie, et la partie me paroît bien forte pour la Suède, qui vient de perdre ses nouvelles troupes et qui est séparée de son roi. Cette nouvelle scène pourra retirer de ces côtés une partie des troupes qui jusques ici ont combattu contre nous, ce qui seroit avantageux pour la suite, ou pour porter les ennemis à la paix qu'il nous faut à la première occasion, ou pour soutenir encore la guerre, si cette paix s'éloignoit encore par des impossibilités absolues de la conclure. Je vous parle ici avec la même franchise que j'ai fait dans mes dernières lettres; mais, mon très cher frère, nous n'en sentons pas moins vivement tous les contre-coups que cette paix si désirée pourra porter contre vous.

Le roi d'Angleterre, revenu de campagne, est ici ce soir. Il est présentement aussi grand que la reine sa mère, mais d'une santé toujours délicate. Il a marqué dans la dernière bataille le courage d'un prince tel que lui.

Voilà, mon très cher frère, l'état des choses en ce pays-ci, et, pour celui de mon cœur pour vous, il

terres du Grand Seigneur, qui lui assigna Bender comme résidence.

<sup>1.</sup> Le pays de Schonen ou Scanie, le Halland et la Blekingie ou province de Bleking sont les trois provinces maritimes les plus méridionales de la Suède.

est toujours le même, c'est-à-dire tendre, sentant extrêmement votre état et tous les malheurs qui peuvent vous menacer, et vous aimant autant qu'il vous a jamais aimé. Conservez-moi toujours, je vous prie, une pareille amitié dans le vôtre et que rien ne puisse jamais détruire cette union.

Louis.

Je vous prie de faire bien mes compliments à la reine.

### CLXVI.

### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 22 décembre 1709.

Il y a quelques ordinaires que je n'ai eu de vos lettres, mon très cher frère, et, celui d'aujourd'hui n'étant point encore arrivé, je ne sais s'il m'en apportera; mais, pour moi, je ne veux pas être plus longtemps sans vous renouveler les témoignages de ma tendresse. Je suis bien persuadé que ce petit intervalle ne vient pas du relâchement de la vôtre, dont j'ai lieu d'être bien assuré, et je le dois plutôt attribuer à la stérilité des nouvelles.

On n'a encore rien de précis d'Hollande depuis que le sieur Petkum <sup>1</sup> y est de retour ; il paroît seu-

1. Edgar-Adolphe de Petkum, résident du duc de Holstein-Gottorp à la Haye, avait été envoyé en France par les Alliés pour essayer d'entamer de nouvelles négociations de paix ; il mourut en mai 1721.

lement que les ennemis ne s'attendoient pas au refus que le Roi a fait de nouveau absolument de signer les préliminaires, et je ne ne crois pas qu'ils entrent dans l'idée d'assembler les plénipotentiaires pour traiter de la paix. Ils ont un tel aheurtement pour ces préliminaires (dont néanmoins on s'aperçoit de la malignité de plus en plus lorsqu'on les examine de sang-froid), ils sont, dis-je, si aheurtés à ces préliminaires, qu'il est fort à craindre qu'ils n'aient eu que la guerre en vue lorsqu'ils les ont proposés, sûrs qu'ils ne seroient pas acceptés. On se prépare cependant à la campagne prochaine, et M. Desmaretz1 fait les derniers efforts pour avoir quelque argent, dont la somme sera bien au-dessous de ce qu'il faudroit pour subvenir pleinement à toutes les dépenses nécessaires.

Le Roi a été aujourd'hui longtemps avec le maréchal de Villars, qu'il a été voir chez lui pour discuter les projets de guerre <sup>2</sup>; mais, au bout de tout cela, nous sommes toujours pressés. L'affaire du Nord, que nous avions cru pouvoir nous soulager en quelque chose, n'avance point, et le roi de Danemark, après sa descente en Schonen et la prise d'Helsingborg<sup>3</sup>, ville ouverte, est retourné à Copenhague,

<sup>1.</sup> Nicolas Desmaretz, neveu de Colbert, d'abord associé à Chamillart pour la gestion des finances, lui avait succédé comme contrôleur général en 1708.

<sup>2.</sup> Villars, souffrant toujours de sa blessure, était à Versailles, où le Roi lui avait donné l'appartement de la princesse de Conti. Louis XIV alla l'y voir à diverses reprises, et ce témoignage de faveur a été noté particulièrement par les contemporains ; voyez les Mémoires de Saint-Simon, tome XVIII, p. 303-304.

<sup>3.</sup> Port de Suède sur le Sund, dans la Scanie.

à ce que l'on dit, sans vouloir rien entreprendre de plus avant l'hiver. Ce prince aura de la peine à suivre vivement ses entreprises et ne se délivrera jamais de la crainte de la Hollande et de l'Angleterre; je crois qu'il en auroit encore bien davantage, si le roi de Suède avoit pu regagner son royaume; mais il en est encore bien loin. On n'en a depuis quelque temps que des nouvelles très incertaines, et je croirois assez qu'il est encore à présent sur les terres du Grand Seigneur.

L'hiver jusqu'ici nous ménage fort ; il n'y a eu jusqu'ici que quelques gelées de deux ou trois nuits ; tout le temps des semailles a été favorable, et l'espérance de la récolte est belle, s'il plaît à Dieu de nous préserver des malheurs de l'année dernière ; on aura cependant encore à souffrir jusque-là, et il est bien à craindre qu'il ne périsse bien du monde de faim et de misère jusques à ce que nous ayons attrapé le mois de septembre prochain.

Le Roi revint hier de Marly et sera ici jusqu'à ce que M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne soit relevée de couche. Je compte qu'elle doit aller encore six semaines au moins ; elle sera saignée dans une quinzaine de jours, à l'entrée de son neuvième mois, ne l'ayant point encore été et s'étant presque toujours bien portée, sauf depuis quelques jours, ce qui en fait voir le besoin.

Voilà, mon cher frère, les nouvelles publiques et domestiques, et je crois ne vous pas déplaire en vous tenant dans le fil de l'histoire présente; elle est désagréable; mais il n'en faut pas moins la savoir. Comme je ne fermerai ma lettre que demain je pourrai peut-être répondre à quelqu'une des vôtres ou vous dire quelque chose de nouveau, s'il nous en vient. En attendant, comme vous l'aurez peu après le premier jour de l'an, je vous souhaite l'année que nous allons entrer plus heureuse que les précédentes et que, pendant son cours, l'on puisse conclure une bonne paix à la satisfaction de tout le monde. Cela est bien difficile; mais cela sera, s'il plaît à Dieu, qui en est le maître.

Louis.

### Le 23 au soir.

Votre lettre du 9 que j'ai reçue ce matin, mon cher frère, m'a fait un très grand plaisir, et je l'ai presque répondue sans savoir ce qu'elle contenoit. Il n'y a rien de nouveau d'aujourd'hui, sinon que la Gazette d'Hollande dit que le roi de Suède doit venir incessamment à Durazzo. sur les terres des Vénitiens, en Épire, si je ne me trompe; mais je crois que cette nouvelle mérite confirmation. Faites, s'il vous plaît, mes compliments à la reine et soyez persuadé, mon très cher frère, que l'on ne peut vous aimer plus tendrement que moi.

# CLXVII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 13 janvier 1710.

J'ai reçu hier au soir votre lettre du 30 du mois dernier, mon très cher frère, et je profite d'un peu de temps que j'ai encore avant le souper du Roi pour remplir un devoir qui m'est toujours bien agréable, je veux dire celui de vous renouveler autant qu'il m'est possible les assurances de ma tendresse et vous demander incessamment la continuation de la vôtre. Je ne saurois assez vous répéter, ainsi que je vous l'ai déjà dit, combien je désire que cette année vous soit plus heureuse que les précédentes, et vous remercier infiniment des souhaits que vous me faites, dont je connois la sincérité.

Ce ne sera qu'à la fin de la semaine ou dans la prochaine que nous saurons ce que pensent les Alliés sur la manière dont le Roi s'est expliqué avec eux en dernier lieu. Quoiqu'ils ne parlent que de continuer la guerre avec chaleur, je crois cependant qu'il y a bien des gens chez eux qui désirent la paix. Les affaires du Nord sont assoupies jusqu'au printemps.

Vous savez sans doute par la reine des nouvelles de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne ; ainsi je ne vous en mande point ; j'espère que son accouchement sera aussi heureux que toute sa grossesse.

Adieu, mon très cher frère, faites, s'il vous plaît, bien des compliments à la reine et soyez persuadé que l'on ne vous peut aimer plus tendrement que moi.

Louis.

### CLXVIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 9 février 1710.

Le Roi n'ayant point encore pris sa dernière résolution, mon très cher frère, sur les demandes que vous lui avez faites le mois dernier, je ne peux non plus vous donner aucune réponse précise à la lettre que vous m'écrivîtes sur le même sujet <sup>1</sup>.

J'ai été fort flatté de la bonne opinion que vous avez de moi. Il me paroît, Dieu merci! que je préférerai toujours le bien public aux intérêts particuliers; du moins je pense toujours comme je fais à présent; et, quant à tout ce qui pourroit s'appeler haine ou ressentiment, je les dois sacrifier et les sacrifie aussi comme chrétien. Peut-être trouverez-vous ceci plein de vanité; mais je parle simplement comme je le pense. Soyez donc persuadé, mon très cher frère, que, si je puis quelque chose pour ce que vous demandez, je m'y emploierai debien bon cœur <sup>2</sup>.

Cependant les apparences de paix ne sont pas

1. Philippe V demandait l'envoi du duc de Vendôme pour commander ses troupes.

2. Le roi d'Espagne craignait que son frère ne s'opposât à la venue en Espagne de M. de Vendôme, à cause de ce qui s'était passé entre eux en Flandre lors de la défaite d'Audenarde et pendant toute la campagne de 1708. Depuis cette époque, Vendôme était en quasi-disgrâce et n'avait eu aucun commandement. On voit que le duc de Bourgogne se défend de lui garder rancune.

tout à fait évanouies ¹, et le Roi a nommé pour plénipotentiaires le maréchal d'Huxelles et l'abbé de Polignac, en cas que les ennemis en veuillent recevoir pour traiter tout de bon ². Si nous étions en état de continuer la guerre, nous ne penserions jamais à nous séparer de l'Espagne; mais plus l'on va en avant et plus on se ruine; on n'a point d'argent, ni pour payer les troupes, ni pour acheter du blé, quoiqu'il baisse de prix et qu'il y ait une belle espérance à la récolte. Les ennemis cependant ont assemblé de grands magasins, et, s'ils entroient en campagne avant que le vert soit venu, l'on ne sait si l'on pourroit leur opposer d'abord une armée.

Cependant, si les ennemis ne veulent absolument point de paix qu'à des conditions impossibles, je conviens avec vous qu'il est de la dernière importance d'essayer à reconquérir la Catalogne et à renvoyer l'Archiduc en Italie.

Tout ce que m'a dit d'Iberville <sup>3</sup>, arrivé ici depuis huit jours, de l'affection que vous portent vos sujets de Castille est fort agréable à un frère qui vous aime autant que moi. Il m'a paru fort content de vous et de la reine.

<sup>1.</sup> En effet Dangeau signale le 3 février (tome XIII, p. 96) la venue à Versailles d'un négociateur officieux envoyé par Heinsius.

<sup>2.</sup> C'est le 29 janvier (p. 95) que Dangeau mentionne cette désignation.

<sup>3.</sup> Charles-François de la Bonde d'Iberville, d'une autre famille que l'explorateur du Mississipi, avait été commis dans les bureaux des affaires étrangères, puis résident à Genève, à Mayence et à Gênes; il avait été chargé d'une mission temporaire en Espagne. En 1713, il fut envoyé à Londres, et mourut à Paris en 1723.

M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne n'est point encore accouchée. Il y a plus de quinze jours que l'on croit être au moment, et je ne crois pas qu'elle passe la semaine où nous entrons aujourd'hui. Depuis deux jours même, elle est plus languissante.

Adieu, mon très cher frère; encore un coup, après les intérêts de la France, je n'en ai point de plus chers que les vôtres. J'espère de la bonté de Dieu qu'il nous tirera bientôt de cette terrible guerre et qu'il vous conservera la couronne qu'il vous a donnée. Je vous embrasse de tout mon cœur, vous demande toujours la continuation de votre amitié, et vous prie de bien faire mes compliments à la reine. J'espère vous écrire bientôt à l'un et l'autre sur l'accouchement de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne; je voudrois déjà qu'il fût fait, mais cela ne dépend pas de nous.

Louis.

### Le 15 février.

Ma lettre n'étant point partie le dernier ordinaire, mon très cher frère, j'y ajoute ce mot au sujet de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne. Elle m'a donné ce matin encore un fils <sup>1</sup>; le Roi l'a nommé duc d'Anjou, et ce nom me le rendra plus cher par rapport à vous qui l'avez porté. Il est en bonne santé et M<sup>me</sup>

<sup>1.</sup> Cet enfant, qui fut plus tard le roi Louis XV, naquit le 15 février à huit heures du matin. En en faisant part au roi d'Espagne, Louis XIV lui disait : « Je souhaite que ce duc d'Anjou se rende digne comme vous de toute ma tendresse. »

la duchesse de Bourgogne aussi; elle m'a prié de vous faire ses compliments; je m'en acquitte et vous prie, mon très cher frère, de m'aider à remercier Dieu de toutes ses grâces et d'être persuadé de la tendresse de mon amitié pour vous.

### CLXIX.

#### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 15 février 1710.

Enfin, Madame, j'ai à vous apprendre l'accouchement de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne ou plutôt à vous prier de prendre part à la joie qu'il m'a causé; car vous saurez sans doute avant l'ouverture de ma lettre qu'elle m'a encore donné un fils ce matin sur les huit heures. Elle m'a chargé, n'étant pas en état de vous écrire elle-même, de vous bien faire des amitiés de sa part, et je suis souvent témoin qu'elles sont bien sincères. Elle est en aussi bonne santé qu'elle peut ètre, quoiqu'elle ait souffert très vivement, mais pas longtemps. Pour l'enfant, je vous en souhaite bientôt un qui soit aussi fort et aussi vivant.

Cette occasion m'est bien favorable, Madame, puisqu'elle me donne celle de vous conjurer de me garder quelque part en l'honneur de votre amitié et de vous assurer que la mienne pour vous ne sauroit être plus tendre ni plus respectueuse.

Louis.

### CLXX.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 24 mars 1710.

J'ai reçu hier, mon très cher frère, votre lettre du 10 de ce mois avec la nouvelle de la flotte des Indes <sup>1</sup>, qui est très considérable dans la conjoncture présente, et je ne doute pas comme vous que ce secours ne soit très à propos pour pousser l'Archiduc dans la prochaine campagne. Je suis persuadé que vos troupes, vous voyant à leur tête, agiront encore avec plus de courage, s'il se peut, qu'elles n'ont fait par le passé, et ma tendresse pour vous m'a fait sentir fort vivement cette résolution digne de vous que vous avez prise.

Les affaires n'avancent nullement du côté d'Hollande; les ennemis y persistent toujours à s'opiniâtrer dans des conditions impraticables, et le Roi n'a point encore de nouvelles que ses ministres aient eu d'autre conférence avec eux depuis celle qui se tint la première semaine de carême. Ainsi jusques ici les apparences sont bien plus pour la guerre que pour la paix, et l'on se prépare à la faire autant que les moyens que l'on a le peuvent permettre. Cependant celle du Nord tourne entièrement à l'avantage de la

<sup>1.</sup> Les galions étaient arrivés à Cadix le 2 mars; on comptait qu'elle portait trois millions d'écus pour le roi d'Espagne et autant en marchandises pour les négociants français.

Suède, et l'on a eu aujourd'hui des lettres de Copenhague qui marquent que les Suédois ont entièrement défait l'armée danoise qui étoit en Schonen <sup>1</sup>, que les débris s'en sont retirés à Helsingborg et que le roi de Danemark y a promptement envoyé plusieurs bâtiments pour tâcher de les retirer en Seeland.

Je ne vous parle point de la prompte mort de Monsieur le Duc<sup>2</sup>, étant une chose vieille présentement; ce sont de ces exemples qui font trembler et qui, quoique fréquents depuis quelque temps, ne font cependant pas plus d'impression sur le monde que s'ils ne pouvoient pas regarder chacun en particulier.

La santé de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne et celle de mes enfants est parfaite, Dieu merci! et, comme je sais l'intérêt que vous y prenez, je crois que vous trouvez bon que je vous dise ce petit mot.

Voilà, mon très cher frère, tout ce que je sais présentement. Conservez-moi toujours votre amitié; je la mérite par la tendresse inexprimable que j'ai et aurai toute ma vie pour vous. Faites, je vous prie, bien des compliments pour moi à la reine.

Louis.

- 1. C'était le général Steinbock qui commandait les troupes suédoises.
- 2. Louis III de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé et mari d'une des filles du Roi et de M<sup>me</sup> de Montespan. Il mourut d'apoplexie dans la nuit du lundi au mardigras (3-4 mars). Saint-Simon a raconté cet événement et tracé un saisissant portrait de ce prince (Mémoires, édition Boislisle, tome XIX, p. 50 et suivantes).

# CLXXI.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 5 avril 1710.

Le sieur Coüervo, ingénieur, passant en Espagne ¹, mon très cher frère, pour servir près de vous, je l'ai chargé de cette lettre à la recommandation d'un frère qu'il a huissier de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne. Le comte de Bergeyck pourra vous rendre compte de ses services; je sais qu'il étoit à l'attaque de Bruxelles, il y a deux ans, et qu'il fut assez heureux de huit ingénieurs d'échapper seul à l'attaque du chemin couvert. Je ne doute pas, si vous êtes content de ses services, que vous n'ayez égard à lui d'une manière particulière.

Il n'y a rien de nouveau de nulle part. Vous saurez déjà sans doute les troubles arrivés en Angleterre <sup>2</sup> et la défaite entière des Danois en Schonen, qui ont repassé la mer.

Il ne me reste donc, mon très cher frère, qu'à

<sup>1.</sup> Nous n'avons pu identifier ce personnage. Le prince va dire plus bas qu'il était frère d'un huissier de la duchesse de Bourgogne; mais, dans l'état de la maison de la princesse, aucun nom ne se rapproche de celui-là, qui est sans doute mal écrit.

<sup>2.</sup> Une sédition, provoquée par la levée des impôts, avait en effet éclaté à Londres à la fin de mars; mais les nouvelles qui en venaient en France étaient très exagérées; voyez les Mémoires de Sourches, tome XII, p. 187-188 et 190.

vous embrasser et vous prier d'aimer toujours un frère qui vous est bien tendrement attaché. Faites, s'il vous plaît, mes compliments à la reine.

Louis.

### CLXXII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 27 avril 1710.

Voilà déjà la campagne ouverte en Flandres, mon très cher frère, et les ennemis selon leur promesse vont faire le siège de Douay. Ils se sont présentés le 20 au canal de la Deûle, au-dessus du fort de la Scarpe, au nombre de cent vingt bataillons et deux cents escadrons. Le maréchal de Montesquiou, qui n'avoit à Lens que trente-trois bataillons, s'est retiré derrière la Scarpe près de Douay, et de là auprès de Cambray, où l'armée s'assemblera incessamment. Les ennemis ont investi Douay le 23; Albergotti y commande; il a vingt bataillons des meilleures troupes du Roi et deux régiments de dragons et, quoique cette place ne soit pas des meilleures, je suis persuadé qu'il s'y défendra vigoureusement et donnera le temps à notre armée et à celle de l'ennemi de se joindre, si elles le désirent.

Les négociations d'Hollande languissent; cependant il y a près de quinze jours que ledernier courrier est parti, et l'on n'en a pas encore la réponse. Les fêtes peuvent en avoir été cause en partie; mais je crois que la principale est que les ennemis croient

appuyer leurs demandes par les opérations de leur armée. Il faut espérer de la bonté de Dieu qu'après s'être servi d'eux pour nous châtier, il punira enfin leur injustice et que les succès ne seront pas tels qu'ils se les promettent. Ils travaillent cependant à augmenter encore le nombre de leurs troupes; ils ont fait conclure une neutralité entre la Suède et le Danemark pour les États que ces deux couronnes possèdent en Allemagne et pour le Jutland, et achètent, à ce que l'on dit, huit ou dix mille Suédois 1; enfin l'Angleterre et la Hollande font les maîtres partout, et c'est cet orgueil qui me fait espérer qu'enfin Dieu les humiliera.

Vous apprendrez par ce courrier le mariage du duc de Vendôme qui épouse M<sup>lle</sup> d'Enghien <sup>2</sup>. Il y avoit déjà quelques années qu'il en avoit été question; mais feu Monsieur le Prince et feu Monsieur le Duc s'y étoient opposés <sup>3</sup>. Cette affaire s'est conclue ces derniers jours et a été déclarée hier au soir; le mariage se fera à Sceaux sans cérémonie pendant le séjour du Roi à Marly, qui y va demain pour trois

<sup>1.</sup> Le même jour, 27 avril, Dangeau écrivait dans son Journal (tome XII, p. 144): « Toutes les nouvelles que l'on débite du roi de Suède sont si incertaines qu'on n'y sauroit ajouter foi. »

<sup>2.</sup> Marie-Anne de Bourbon-Condé, dite M<sup>11e</sup> d'Enghien, fille du duc de Bourbon dont on a vu la mort dans une lettre précédente, fut mariée le 15 mai au duc de Vendôme. Saint-Simon (*Mémoires*, tome XIX, p. 109-115) n'a pas manqué de relever les réflexions, plaisanteries et chansons que fit faire ce singulier mariage.

<sup>3.</sup> Cette union fut l'œuvre du duc du Maine, beau-frère de la princesse.

semaines. Cela n'empêchera point le duc de Vendôme d'aller servir sous vos ordres, lorsque le Roi jugera à propos de vous l'envoyer, et je souhaite de tout mon cœur qu'il réussisse.

Je vous crois bien près à présent de vous trouver à la tête de votre armée et ne doute pas que les moments ne vous paroissent longs. S'il nous pouvoit arriver un succès en Flandres en même temps qu'un à vous en Catalogne!

Les ennnemis, à ce que j'espère, ne seront pas longtemps sans changer de langage. C'est sur cela comme sur toute autre chose qu'il faut mettre notre confiance en Dieu, et nous en avons plus besoin que jamais à mesure que les moyens humains manquent ou diminuent.

Voilà, mon très cher frère, et les nouvelles présentes et mes sentiments sur votre situation; je ne doute pas que les vôtres ne soient les mêmes; ceux de mon cœur pour vous sont toujours tels qu'ils ont été et qu'ils seront toute ma vie.

Faites, je vous prie, bien des compliments à la reine, par lettres sans doute. Je me réjouis avec elle et avec vous de ce que la princesse des Ursins demeure en Espagne<sup>1</sup>.

Louis.

1. Il avait été sourdement question que M<sup>me</sup> des Ursins revînt en France; mais peut-être n'était-ce qu'une habileté pour consolider sa situation en Espagne.

# CLXXIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 1er mai 1710.

Le marquis de Thouy¹ partant pour aller vous servir, mon très cher frère, je profite de cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma tendre amitié. C'est un bon officier et qui pourra vous être utile ; vous le connoissez déjà ; ainsi je ne crois pas nécessaire de vous en rien dire davantage.

La tranchée n'est point encore ouverte à Douay<sup>2</sup>, et les dernières conférences des ambassadeurs du Roi avec les députés d'Hollande marquent plus que jamais l'éloignement de la paix, pour cette campagne surtout.

Il n'y a rien du reste de nouveau. Conservez-moi toujours votre amitié, je vous en supplie, mon très cher frère, et soyez persuadé que la mienne pour vous durera autant que ma vie.

Louis.

1. On a déjà vu (tome I, p. 50) que le marquis de Thouy, nommé lieutenant général en 1704, avait servi en Espagne pendant la campagne de cette année; revenu en 1710 au service de Philippe V, il reçut presque dès son arrivée le grade espagnol de capitaine général et ne revint en France qu'en 1715.

2. Elle ne fut ouverte que dans la nuit du 4 au 5 mai.

### CLXXIV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 9 juin 1710.

Je commencerai cette lettre, mon très cher frère, par vous parler du mariage de mon frère de Berry, que le Roi déclara il y a huit jours et dont il n'a pu vous donner part que par cet ordinaire 1. Je ne doute pas que vous n'y soyez sensible par l'amitié que vous avez pour lui et que vous ne regardiez désormais Mademoiselle comme sa femme et non comme fille de M. le duc d'Orléans 2. Je ne vous dis rien sur lui, ne sachant jusqu'où vous avez lieu d'en être mécontent; mais, pour elle, elle est bien élevée et a beaucoup de douceur; elle n'est pas belle, mais n'a rien de choquant 3, et il y a tout lieu d'espérer que son mari et elle feront un bon ménage. Le mariage se fera dès que la dispense sera arrivée de Rome, ce qui doit aller encore à près de trois semaines.

1. Le mariage du duc de Berry avec la fille aînée du duc d'Orléans avait été décidé par Louis XIV à la suite de négociations et d'intrigues que Saint-Simon a racontées en grand détail, en s'y donnant un rôle considérable (Mémoires, édition Boislisle, tome XIX, p. 189-293).

2. Ce mariage devait en effet déplaire au roi d'Espagne, qui, depuis l'affaire de Flotte et Regnaut, avait gardé une vive anti-

pathie pour le duc d'Orléans.

3. Madame, grand-mère de la princesse, ne vantait pas non plus la beauté de celle-ci : voir sa *Correspondance*, recueil Jæglé, tome II, p. 156.

J'en viens maintenant aux affaires de paix. Par les dernières lettres de Gertruydenberg, il ne s'étoit rien passé qui avançat les affaires, et les grandes difficultés subsistoient toujours. Les nouvelles de guerre sont que le maréchal de Villars s'est rapproché d'Arras, n'ayant pu sans un désavantage manifeste attaquer l'armée ennemie, pour le moins égale à celle du Roi, ayant ses flancs bien appuyés et son front couvert de grands redans et de batteries, et même depuis les ennemis ont fait un retranchement tout entier. La garnison cependant continue à se bien défendre, et, si les nouvelles que j'ai ouï dire aujourd'hui sont vraies, le 5, les ennemis n'étoient logés que sur un seul angle du chemin couvert 1, après un mois entier de tranchée ouverte. Ils n'ont certainement pas cru trouver tant de résistance en cette place, qui d'elle-même n'est pas trop bonne.

J'ai appris avec bien du chagrin que vous n'aviez pas réussi dans votre entreprise sur Balaguer et que vous aviez été obligé de repasser la Sègre <sup>2</sup> ; je ne doute pas que, malgré les difficultés qui se présentent, vous ne travailliez à faire une heureuse campagne.

La bénédiction de la chapelle de ce château fut faite le 5 de ce mois par le cardinal de Noailles <sup>3</sup>; ensuite il y porta le Saint-Sacrement, qu'il alla

<sup>1.</sup> Le 1<sup>er</sup> août, ils n'avaient point encore attaqué la contrescarpe (*Dangeau*, tome XIII, p. 175).

<sup>2.</sup> Cette rivière, ayant débordé, avait forcé Philippe V à abandonner le siège de Balaguer et à se retirer sous Lérida.

<sup>3.</sup> Sur cette dédicace et sur la beauté de la nouvelle chapelle de Versailles, voir les *Mémoires de Saint-Simon*, tome XIX, p. 384-368, et le commentaire qui y est joint.

prendre dans l'ancienne, et, dès l'après-dînée, l'on commença à la démolir pour y faire dans la suite, un magnifique degré. Quand le cardinal eut mis le Saint-Sacrement dans le tabernacle de la nouvelle, il y dit la première messe, et le service s'y fait depuis avec plus de facilité et d'ordre que dans l'ancienne. C'est un morceau des plus beaux et par l'architecture, et par la peinture, et par la sculpture; elle paroît fort du goût de tout le monde, et, tous ces jours-ci, il y a eu un grand concours de peuple pour la voir.

Voilà, mon très cher frère, le principal de ce qui se passe et de ce que je sais. Il y a cependant pour moi quelque chose que je regarde comme tel, c'est la continuation de votre amitié; je ne saurois trop vous la demander, quoique j'en sois bien assuré, ni vous renouveler assez les assurances d'une tendresse qui durera autant que ma vie.

Louis.

# CLXXV.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 7 juillet 1710.

Nous avons été occupés tous ces jours-ci, mon très cher frère, aux noces de mon frère de Berry, qui fut enfin marié hier par le cardinal de Janson<sup>1</sup>,

1. Le Mercure de juillet, p. 50-57, donna une description de la cérémonie, et la relation officielle du grand maître des cérémo-

et le Roi fut le soir lui vingt-huitième à table <sup>1</sup>. Il seroit trop long de vous nommer tout ce qui y étoit; mais, en général, il y avoit tout ce qui pouvoit y être et qui étoit en âge de raison, à la réserve de mon fils aîné, qui commence pourtant à en avoir beaucoup, mais qui est encore absolument enfant.

Il me paroît que mon frère deBerry est fort content, et j'espère qu'il fera un bon ménage avec Madame sa femme. Le Roi lui a donné pour apanage les duchés d'Alençon et d'Angoulême, le Ponthieu, Cognac et une autre terre dont je ne sais pas le nom, et lui a permis en même temps de garder pour lui seulement le nom de duc de Berry<sup>2</sup>. La cour a été aussi parée que le pouvoit permettre un temps difficile comme celui où nous sommes, et très nombreuse. Je ne voudrois pas, quelque peu cérémonieux que ce mariage ait été, qu'il nous vînt tous les jours de pareilles choses; car elles sont assez fatigantes.

C'est ce qui fait que, ne s'étant rien passé de nouveau en Flandres depuis la prise de Douay, et rien non plus que je sache des autres côtés, je finis ma lettre en vous embrassant de tout mon cœur et vous demandant, mon très cher frère, la continuation de votre tendresse.

Louis.

nies a été publiée en appendice des Mémoires de Saint-Simon, tome XIX, p. 535-542.

1. Ce souper de gâla fut servi en public dans la grande antichambre de l'appartement du Roi à Versailles.

2. Saint-Simon (Mémoires, tome XX, p. 207-210) a raconté les divers changements qui se produisirent dans la constitution

#### CLXXVI.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 20 septembre 1710.

Vous jugezaisément par la tendresse que j'ai pour vous, mon très cher frère, combien j'ai été touché du malheur arrivé en Espagne et que les premières nouvelles nous faisoient presque sans remède <sup>1</sup>.

Le Roi m'a dit ce que vous l'aviez prié de me dire, et je suis fort sensible à cette marque de votre amitié dans une occasion où vous aviez à penser à plus d'une chose. J'ai eu bien du plaisir, au milieu de cette triste affaire, d'apprendre la fermeté avec laquelle vous la soutenez et que vous travaillez à la réparer le plus promptement qu'il vous sera possible. Il me semble que le Roi, de son côté, y concourt aussi en tout ce qui pourra ne point préjudicier à la défense de ses frontières. La constance des Castillans, et même l'affection des Aragonnois, sont des choses qui y contribueront beaucoup et qui retarde-

de l'apanage du duc de Berry, notamment à propos du Ponthieu. Le Roi trouva que ce pays « sentoit trop la poudre à canon pour être donné en apanage » et le remplaça par le comté de Gisors.

1. C'est le combat livré le 20 août près de Saragosse et dans lequel les troupes de Philippe V furent repoussées; mais les premières nouvelles envoyées par le gouverneur de Saragosse avaient représenté l'affaire comme une déroute complète, ce qui était exagéré (Journal de Dangeau, tome XIII, p. 232-233, 234 et 236).

ront les progrès dont les ennemis se peuvent flatter présentement. Je crois que l'arrivée du duc de Vendôme y sera fort nécessaire aussi <sup>1</sup>. Il auroit été seulement à souhaiter qu'il eût pu être plus tôt auprès de vous. Quoique vous le connoissiez déjà, il ne sera pas mal à propos que je vous en dise un petit mot, qui, je vous proteste, est sans passion ; car Dieu sait comme je suis sur son chapitre, ne lui attribuant rien de ce qui vient apparemment d'autres personnes, et connoisant son attachement et son respect pour le Roi, pour Monseigneur et pour toute la famille royale.

Le 2 caractère de M. de Vendôme est donc présomptueux; tout ce qu'il souhaite il le croit, et ce qu'il craint il pense qu'il n'arrivera jamais. Il est opiniâtre, et, quand il a une fois une chose dans la tête, on ne la lui peut ôter. Il est haut et prompt, souvent même envers ses meilleurs amis. D'ailleurs il est paresseux, et je crois que les maladies qu'il a eues y contribuent. Sa confiance et sa paresse se joignent et s'accommodent ensemble; son corps est pesant, et, après une journée de fatigue, le sommeil l'accable indispensablement. Il n'est pas assez prévoyant, ce qui est encore une suite de sa confiance;

<sup>1.</sup> Sur les instances pressantes de Philippe V, le Roi venait de consentir à lui envoyer le duc de Vendôme pour commander ses troupes.

<sup>2.</sup> Ce portrait de Vendôme par le jeune prince est à rapprocher de ce qu'il écrivait à M<sup>me</sup> de Maintenon du caractère de ce général, trois jours après la défaite d'Audenarde (Marquis de Vogüé, Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier, p. 229-230).

il a tout le courage imaginable, et peut-être trop, s'exposant un jour d'action plus qu'un simple soldat, les meilleures intentions du monde et un bon cœur. Voilà en peu de mots, mon très cher frère, un portrait fidèle de M. de Vendôme, dans lequel je n'ai cherché pour le bien de la chose qu'à vous le faire connoître tel qu'il est ; car, Dieu merci! ma disposition n'est pas de dire du mal quand il n'est pas nécessaire.

Comme je ne doute pas que vous ne sachiez les nouvelles de ces côtés-ci et d'Allemagne, je ne vous en dis rien ; vous devez être assez occupé de ce qui se passe chez vous. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous recommander un secret inviolable sur ce que je vous écris de M. de Vendôme, à la réserve de la reine.

Adieu, mon très cher frère, conservez-moi toujours votre amitié ; je prie Dieu que ce ne soit pas toujours par de pareils malheurs que je sente si vivement celle que j'ai et aurai pour vous toute ma vie.

Louis.

# CLXXVII.

# A LA REINE D'ESPAGNE.

A Marly, le 5 septembre 1710.

Voici une triste conjoncture, Madame, pour prendre la plume, et j'avoue que je n'aurois jamais eu le courage de le faire, si je n'y étois engagé par tout ce que l'amitié m'a fait sentir dans cette occasion. J'apprends que le roi et vous soutenez cette adversité avec une fermeté qui ne se peut assez louer et que l'on travaille promptement aux remèdes.

Comme je prie le roi de vous montrer la lettre que je lui écris, je ne dirai rien davantage sur ce chapitre, vous conjurant, Madame, de me continuer toujours l'honneur de votre amitié et d'être persuadée que la mienne pour vous est plus tendre et plus respectueuse que je ne le saurois exprimer.

Louis.

Oserois-je vous prier, Madame, de nommer quelquefois mon nom au prince votre fils, afin qu'une des premières choses qu'il apprenne soit qu'il a en France un oncle qui l'aime bien tendrement.

## CLXXVIII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 25 septembre 1710.

Je reçus, il y a huit jours, mon très cher frère, votre lettre du 1<sup>er</sup> de ce mois. Vous aurez vu, par la dernière que je vous ai écrite, combien j'avois été touché du malheur arrivé près de Saragosse et de la situation où vous alliez vous trouver. J'apprends aujourd'hui que la marche des ennemis ne vous permet pas de demeurer avec prudence à Madrid et que vous transportez votre cour à Valladolid <sup>1</sup>.

1. C'est le 10 septembre que la cour d'Espagne quitta

Je ne doute pas que vous ne receviez toutes ces choses de la main de Dieu, qui nous favorise d'autant plus qu'il nous frappe plus rudement en cette vie. Il nous est bien nécessaire depuis quelque temps de nous soutenir dans ces pensées; mais il faut espérer que Dieu, après nous avoir humiliés, ne nous écrasera pas tout à fait.

L'état des affaires en Dauphiné ne peut encore faire juger quand on pourra travailler à la diversion si nécessaire du côté du Roussillon; les ennemis sont toujours campés près du maréchal de Berwick, n'ayant d'autre but, à ce qu'il semble, que de l'empêcher de faire des détachements considérables.

Vous saurez sans doute que, du côté d'Artois, les ennemis assiègent Aire et Saint-Venant en même temps <sup>1</sup>, et qu'ils ont ouvert la tranchée devant la première de ces places la nuit du 13 au 14 de ce mois ; c'est une entreprise qui doit leur consumer le reste de la campagne, et, si le temps se tournoit à la pluie, peut-être auroient-ils peine à l'achever ou du moins traîneroit-elle en une extrême longueur <sup>2</sup>

J'en reviens au pays où vous êtes, et j'attends avec une extrême impatience des nouvelles de l'ar-

Madrid, accompagnée d'une grande partie de la noblesse; elle arriva à Valladolid peu de jours après, et cet exode détermina chez les Espagnols un élan de patriotisme qui conserva son trône à Philippe V.

1. Ces deux villes furent assiégées le 6 septembre; voyez les références indiquées dans le tome XIX des *Mémoires de Saint-Simon*, p. 411, note 3.

2. Saint-Venant capitula le 30 septembre; Aire résista jusqu'au 8 novembre.

rivée du duc de Vendôme auprès de vous et encore plus à la tête de votre armée.

Je ne suis pas non plus sans inquiétude sur votre santé sachant que vous avez été incommodé une partie de la campagne et craignant que le chagrin ne contribue pas à la bien rétablir ; je suis ravi cependant que celle du prince votre fils le soit ; nous avons su, Dieu merci! sa guérison presque aussitôt que sa maladie.

Adieu, mon très cher frère, soyez persuadé que ma tendresse pour vous est toujours la même, que je sens tout ceci aussi vivement que je le dois et la difficulté que nous avons d'y remédier vu l'état où nous sommes nous-mêmes.

Faites, je vous prie, mes compliments à la reine, et témoignez-lui combien je suis sensible à tout ce qui la touche. Je vous embrasse du meilleur de mon cœur.

Louis.

# CLXXIX.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 28 septembre 1710.

Je me sers de l'occasion du départ de Ducasse <sup>1</sup>, mon très cher frère, pour vous renouveler les témoignages de ma tendresse, qui me fait sentir bien vivement l'état où vous vous trouvez. Je suis cepen-

1. Il partait en Espagne pour s'embarquer sur une escadre qui allait escorter les galions du Mexique. dant consolé en partie par l'affection que vos grands et le reste de vos sujets vous témoignent <sup>1</sup>, et c'est un grand point que d'avoir les cœurs des hommes ; car ils ne se perdent point par la force : elle peut subjuguer ; mais les retours sont presque certains. J'avoue que cette constance de la nation espagnole redouble encore l'estime que j'avois déjà pour elle. Vous pouvez être assuré de mon suffrage pour les secours qui ne nous préjudicieront point, et mon amitié pour vous ne me laissera pas l'oublier dans les occasions.

Il y a quelques jours que la garnison d'Ypres a brûlé un grand convoi aux ennemis sur la Lys, et battu l'escorte <sup>2</sup>. Cette affaire, dont vous aurez sans doute la relation, pourra traîner les sièges d'Aire et de Saint-Venant plus en longueur, et c'est toujours une petite supériorité des troupes du Roi sur celles des Alliés, qui leur fait voir qu'elles ne sont pas devenues invincibles.

Vous serez touché certainement de la mort de

1. Saint-Simon a peint ce dévouement des Espagnols avec sa vigueur coutumière : « Tout se saigna de soi-même, a-t-il dit, jusqu'à la dernière goutte de sa substance, pour lever en diligence de nouvelles troupes, former des magasins, porter avec abondance toutes sortes de provisions à la cour et à tout ce qui l'avoit suivie. Chacun, selon ce qu'il put, donna peu ou beaucoup, mais ne se réserva rien. »

2. C'est le 19 septembre qu'un détachement de cette garnison, sous les ordres de M. de Ravignan, atteignit au village de Vive-Saint-Éloi un grand convoi des ennemis ; le marquis de Sourches a inséré dans ses *Mémoires*, tome XII, p. 364-366, une très curieuse relation de cette affaire par le chevalier de Valence.

M. de Denonville, arrivée il y a aujourd'hui huit jours 1. Je sais que vous l'aimiez, et vous l'avez assez vu pour connoître qu'il étoit bon chrétien et parfaitement honnête homme; il étoit certainement bien attaché à tout ce qui vous regardoit. Je l'estimois et l'aimois et regrette tout à fait sa perte; mais j'espère absolument que Dieu lui a fait miséricorde; car il avoit véritablement le cœur droit devant lui, et je prie pour lui avec confiance.

Adieu, mon très cher frère, soyez persuadé que jamais rien ne sera capable de diminuer ma tendresse pour vous. Je m'assure que vous êtes dans les mêmes sentiments. Faites, je vous prie, mes compliments à la reine.

Louis.

J'oubliois de vous dire que Ducasse a beaucoup d'attachement pour vous. Je crois que vous le connoissez déjà et que vous vous en apercevrez encore. C'est un homme qui paroît avoir un bon cœur et être bien intentionné.

# CLXXX.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 21 octobre 1710.

J'ai vu avec plaisir, mon très cher frère, par ce que m'a dit le duc de Noailles, que vos affaires n'é-

1. Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville, mourut le 24 septembre ; il avait été gouverneur général du Canada, puis sous-gouverneur des petits-fils de Louis XIV. toient pas en si mauvais état qu'il y avoit lieu de l'appréhender. Je l'en ai déjà entretenu et le ferai encore avant qu'il reparte d'ici. C'est un homme certainement bien affectionné à l'État et à vous aussi, dont il croit les intérêts plus liés que jamais.

Le courrier qui vous est dépêché aujourd'hui vous instruira des intentions du Roi, dont vous aurez, je crois, lieu d'être content 1. Il me paroît que l'on ne sauroit rien faire de meilleur dans la conjoncture présente. Au reste, mon cher frère, le duc de Noailles m'a dit que vous l'aviez questionné si je n'étois point refroidi à votre égard. Il est vrai, mon cher frère, que, dans les choses où j'ai pu croire les intérêts de la France différents des vôtres, je me suis attaché à la France préférablement à l'Espagne; mais, pour le fond du cœur, il a toujours été le même, et ce m'est une sensible joie que, les intérêts se réunissant, le devoir et l'amitié puissent tendre à un même but. Soyez donc, je vous prie, bien persuadé de ma tendresse et n'ayez plus aucun doute là-dessus. Je puis vous assurer que, dans les situations où nous nous sommes trouvés, vous en auriez fait autant que moi; mais je puis vous assurer aussi que je n'ai jamais été que jusqu'où j'ai cru que l'exacte justice pouvoit me le permettre.

Encore un coup, mon très cher frère, aimez-moi toujours comme vous l'avez fait jusqu'ici, et comptez que la tendresse que j'ai pour vous durera autant que moi.

<sup>1.</sup> Louis XIV avait décidé de porter à cinquante escadrons et quarante bataillons l'armée du duc de Noailles qui devait opérer dans le nord de la Catalogne.

Le siège d'Aire dure toujours; les assiégés se défendent à merveilles, et il y a apparence qu'il continuera encore une partie du mois prochain <sup>1</sup>.

Louis.

#### CLXXXI.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 17 novembre 1710.

Les nouvelles que l'on reçut hier, mon très cher frère, de la retraite de l'Archiduc<sup>2</sup> pour vraisemblablement regagner la Catalogne, me font espérer que cette lettre vous pourra être rendue à Madrid et peut-être plus loin.

Je ne doute pas que l'armée que le duc de Noailles est sur le point d'assembler en Roussillon n'ait été un aiguillon pour l'Archiduc, et c'est ce qui me fait croire que sa marche se dirigera en Catalogne. Je ne vois pas même où il pourroit aller; tous les autres pays vous sont fidèles; toutes les places sont entre vos mains, et, quand même il se rendroit maître de Valence, cette conquête ne lui seroit pas fort utile, n'ayant point Tortose, et il la reperdroit dès qu'il s'en éloigneroit, comme j'espère qu'il reperdra bientôt Saragosse et le reste de l'Aragon. Il me paroît même que, quand il sera une fois rentré dans la Cata-

<sup>1.</sup> On a vu ci-dessus, p. 62, note 2, que la ville se rendit le 8 novembre.

<sup>2.</sup> L'Archiduc avait quitté Madrid, après un court séjour, pendant lequel il avait pu se rendre compte de la fidélité de la population au roi Philippe V.

logne, sa situation sera plus mauvaise qu'elle n'étoit au commencement de la campagne, n'ayant pas une seule place de plus, ayant éprouvé la fidélité de tous vos sujets à très peu près, et se trouvant trente mille hommes de plus sur les bras. Ces pensées me font regarder son entrée en Castille comme une chose qui aura été avantageuse plutôt qu'autrement, si l'on en excepte tous les désordres dont elle a été suivie et ce que les peuples ont souffert 1. Vous me direz peut-être que je vais un peu vite dans mes raisonnements, puisque je ne sais encore que le départ des ennemis de Madrid; mais je peux vous répondre à cela qu'ils sont fondés sur la vraisemblance et sur le désir que j'ai de les voir accomplir, m'intéressant à vos affaires aussi vivement que je vous aime tendrement.

Vous aurez reçu il y a déjà quelque temps la lettre que je vous écrivis lorsque le duc de Noailles étoit ici <sup>2</sup>, et je me flatte que vous n'aurez pas désapprouvé mes sentiments. Oui, mon cher frère, je ne puis trop vous le répéter : vos intérêts sont les nôtres ; j'en suis plus convaincu que jamais, et c'est ce qui fait ma joie.

Je ne vous parle point de toutes les autres nouvelles : vous savez la prise d'Aire suivie de la fin de la campagne de tous côtés, et les troubles qui continuent en Angleterre, où les tories ou rigides

<sup>1.</sup> L'armée allemande du comte de Stahrenberg commit en effet sur sa route beaucoup de pillages et de déprédations; elle séjourna à Tolède et, en quittant la ville, incendia le palais de l'Alcazar.

<sup>2.</sup> C'est la lettre précédente.

prennent tout à fait le dessus. L'ouverture du Parlement qui s'approche nous fera voir si ce changement pourra nous être bon à quelque chose ou non.

Avant que de finir ma lettre, je ne saurois oublier de vous parler de la fidélité des Castillans. Elle me paroît merveilleuse et digne de toutes louanges. J'ai toujours eu une grande estime pour cette nation; mais elle est encore bien augmentée depuis trois mois. On est bien heureux d'avoir un tel peuple à ses ordres. Je sais qu'il vous est attaché par le cœur, et je prie Dieu incessamment qu'il vous donne tout ce qu'il faut pour les bien gouverner en roi véritablement chrétien.

Adieu, mon très cher frère, c'est en lui que nous devons à jamais espérer, lui que nous devons à jamais aimer et servir. Oserois-je vous demander de prier aussi Dieu pour moi, afin qu'il me donne ce qui m'est nécessaire pour remplir tous mes devoirs. Je n'aurois pas traité cette matière si je ne savois qu'elle est de votre goût, ne répondant pas trop au reste de ma lettre.

Je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de m'aimer toujours autant que le mérite ma tendresse pour vous.

Louis.

# CLXXXII.

## AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 24 novembre 1710.

Vous trouverez sans doute, mon très cher frère, que la lettre que je vous écrivis il y a huit jours étoit un peu prématurée; mais la vôtre du 6 novembre, que je reçus deux jours après, étoit différente des nouvelles que nous avions reçues, qui nous disoient l'Archiduc en marche pour repasser le Tage à Aranjuez, après avoir abandonné Tolède 1. Quoique les choses ne soient pas si avancées que je le croyois alors, je trouve néanmoins vos affaires en beaucoup meilleur état que l'on n'auroit pu s'en flatter il y a deux mois, et j'espère que ce que je me suis figuré arrivera tôt ou tard. Il se peut bien que ma tendresse pour vous et le désir que j'ai de voir les ennemis éloignés de Castille me l'aient fait imaginer d'avance; car vous pouvezêtre persuadé, mon très cher frère, que je prends un intérêt bien vif à tout ce qui vous regarde.

Je suis ravi que l'état de nos affaires propres fasse que vous puissiez être content de moi présentement, comme vous devez l'être en effet. La fin de la campagne a fait aussi finir toutes les nouvelles de ces côtés-ici, et la fin du temps que j'ai libre m'oblige de même à terminer ma lettre, en vous priant, mon très cher frère, de m'aimer toujours autant que le mérite la tendresse infinie que j'ai pour vous.

Louis.

<sup>1.</sup> Nouvelles insérées dans le Journal de Dangeau, au 16 novembre, tome XIII, p. 283.

## CLXXXIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, 22 décembre 1710.

Le marquis de Bauffremont <sup>1</sup> allant près de vous, mon très cher frère, vous prier de l'honneur de la Toison d'or, ainsi que l'ont été son frère et beaucoup de sa famille, je ne dois pas lui refuser cette lettre pour vous recommander ses intérêts. Je dois vous écrire incessamment par un courrier qui partira après l'arrivée de Don Pedro de Zúñiga <sup>2</sup>, et vous recevrez sans doute la lettre qu'il vous portera avant celle-ci. Cependant, comme c'est la première que je vous écris après avoir appris la nouvelle du gain de la bataille de Villaviciosa <sup>3</sup>, je ne puis manquer de vous en témoigner ma joie sincère en vous embrassant, mon très cher frère, et vous priant de

- 1. Louis-Bénigne, marquis de Bauffremont, venait d'obtenir le régiment de son frère, le marquis de Listenois, tué au siège de Saint-Venant, et le Roi lui avait permis d'aller en Espagne demander pour lui-même le collier de la Toison d'Or qu'avait son frère.
- 2. Le marquis de Zuniga (tome I, p. 105) était envoyé en France par Philippe V pour apporter à Louis XIV le détail de la victoire de Villaviciosa.
- 3. Gagnée le 10 décembre par Vendôme et le roi d'Espagne sur l'armée de Stahrenberg. Philippe V en envoya à son grandpère une relation de sa propre main, qui a été publiée en appendice aux Mémoires de Saint-Simon, tome XX, p. 422-426.

m'aimer toujours autant que le mérite la tendresse infinie que j'ai pour vous.

Louis.

### CLXXXIV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 26 décembre 1710.

Vous vous imaginerez aisément, mon très cher frère, quelle joie j'ai ressentie aux deux nouvelles consécutives des victoires que vous venez de remporter sur vos ennemis<sup>1</sup>; je viens, il n'y a pas une heure d'en entretenir en détail Don Pedro de Zúniga, qui m'en a rendu un très bon compte.

Il me paroît que la première affaire n'a pas peu influé sur la dernière et qu'il est fort à regretter que vous n'ayez pas eu plus de jour pour envelopper le corps des ennemis qui restoit encore en son entier; mais il faut espérer de la bonté de Dieu qui vous a donné ces succès que ce débris n'aura pas une retraite facile et que le duc de Noailles, que l'on vient d'apprendre être devant Girone du 16, fera ce siège avec une grande facilité.

Nous devons attendre de la même miséricorde divine sa protection pour notre côté et que, l'ayant fait sentir à l'Espagne, il la répandra aussi sur la France. Il faut bien remercier Dieu de ces heureux commencements, et je le fais en mon particulier de

<sup>1.</sup> La prise de Brihuega, 9 décembre, et la victoire de Villaviciosa, le lendemain.

ce qu'il vous a conservé au milieu des périls auxquels vous avez été exposé.

La stérilité des nouvelles et le départ du courrier qui presse font finir ma lettre, en vous assurant encore, mon très cher frère, que l'on ne peut avoir été plus touché que moi du grand succès que vous avez eu en personne, et que ma tendresse pour vous est inexprimable.

Louis.

N'oubliez pas, je vous prie, de témoigner de ma part au duc de Vendôme combien je suis sensible au grand service qu'il vient de vous rendre et qui sans doute aura de grandes suites et pour vous et pour nous <sup>1</sup>.

### CLXXXV.

## A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 26 décembre 1710.

C'est avec bien de la joie, Madame, que je me trouve aujourd'hui répondant à deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et toutes deux remplies d'événements bien glorieux pour le roi mon frère. On doit certainement, Madame, s'en promettre des suites encore plus avantageuses, et je ne serois point étonné que l'Archiduc fût obligé de

1. Voir dans l'appendice des Mémoires de Saint-Simon, tome XX, p. 446, la lettre de félicitations, bien tardive (2 février) et plutôt banale, que le prince écrivit au duc de Vendôme.

sortir d'Espagne avant la fin de l'hiver. Je crois qu'en ce cas le roi de Portugal n'auroit pas beau jeu et qu'il seroit le premier, en demandant la paix, à prévenir les malheurs qui le menaceroient. Je me suis acquitté, Madame, envers mon frère de la commission que vous m'aviez donnée pour lui; voici une occasion où il réparera les fautes que la paresse peut lui avoir fait commettre. Pour moi, Madame, je m'en sers avec un extrême plaisir pour vous témoigner l'amitié la plus tendre et la plus sincère et, vous demandant toujours l'honneur de la vôtre, vous souhaiter d'avance l'année prochaine aussi heureuse que la fin de celle-ci.

Louis.

## CLXXXVI.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 7 janvier 1711.

Je commencerai cette lettre, mon très cher frère, par vous souhaiter cette année où nous entrons aussi heureuse que l'a été la fin de la dernière, et que Dieu vous y comble de grâces spirituelles et temporelles, vous faisant en même temps celle d'en bien user pour sa gloire. La tendresse infinie que j'ai pour vous me le fait désirer plus que personne.

Nous avons appris depuis deux jours une nouvelle qui peut apporter un grand changement dans les affaires de l'Europe. Le Grand Seigneur a déclaré enfin la guerre au Czar le 20 novembre dernier,

tant à cause que ce prince a manqué au traité de Carlowitz en plusieurs points, ainsi qu'il le prétend, que pour remettre le roi de Suède dans ses États, lui ayant promis de l'assister il y a déjà dix-huit mois. C'est le khan des Tartares qui a eu la plus grande part à cette résolution. On prétend que le Grand Seigneur veut assembler trois cent mille hommes et aller lui-même jusqu'à Bender pour y voir le roi de Suède 1. Cette guerre entreprise contre le Czar retombe aussi sur le roi Auguste son allié et ennemi du roi de Suède, et il est bien difficile que l'Empereur ne reporte pas une partie de ses troupes en Hongrie, tandis qu'il y aura de sigrandes forces turques dans son voisinage. Ainsi vous devez, aussi bien que nous, vous sentir d'une diversion qui n'a été attirée que par la bonne volonté du Grand Seigneur pour le roi de Suède. J'avoue que je n'aurois jamais voulu susciter un prince mahométan contre des chrétiens; mais aussi pouvons-nous profiter de cette diversion que Dieu permet peut-être pour punir les Alliés.

On dit ici que les mauvaises nouvelles d'Espagne, arrivées en même temps que celles de Constantinople, font un grand effet à la Haye, et je ne doute pas que les Alliés ne se trouvent bien éloignés de leur compte. Il se peut bien faire même que l'affaire dont vous entendrez parler par le retour de ce cour-

<sup>1.</sup> C'est en effet ce que racontaient les gazettes étrangères, comme la Gazette de Leyde (n° 69 de 1710); voir aussi le Journal de Dangeau, tome XIII, p. 308-309, 315, 321, 324, 326-327, 357-358.

rier vienne de quelque dessein de rouvrir une voie aux négociations; mais, si jamais on les reprend, j'espère, s'il plaît à Dieu, que la fin en sera toute opposée à ce qu'étoit celle des dernières 1. Nous devons cependant voir entre ci et peu de temps les effets de la déclaration du Turc et les troupes que nous aurons de moins cette année sur les bras. Je crois aussi que le roi de Suède reparoîtra sur la scène très peu content des Alliés. L'on prétend qu'ils avoient gagné son principal ministre pour le faire sortir d'Allemagne, il y a bientôt quatre ans, et le conduire à la guerre de Moscovie, où il a échoué; enfin ce sont ces mêmes Alliés qui ont fait conclure le traité de neutralité entre la Suède, le Danemark et le roi Auguste<sup>2</sup>, mais que le roi de Suède a toujours rejeté, n'ayant été fait que par la régence de Stockholm. Toutes ces choses doivent avoir aliéné le roi de Suède des Alliés et par conséquent l'avoir rapproché de nous. Il n'a pas lieu non plus d'être satisfait de l'Empereur en particulier, qui n'a pas exécuté toutes les conditions faites dans le traité au sujet de la religion en Silésie. Le roi de Danemark de son côté, après avoir commencé la guerre contre la Suède de la manière dont il l'a fait, laissera-t-il toutes ses troupes en Flandre, lorsqu'il verra revenir son ennemi, qui ne peut être que très irrité contre lui? Toutes ces considérations, encore un coup, nous font espérer une suite avantageuse de ce nouvel

<sup>1.</sup> Les négociations engagées à Gertruydenberg avaient été rompues par suite des exigences des Alliés.

<sup>2.</sup> Ci-dessus, p. 51.

événement. Les Alliés dont l'unique but est de pénérer en France pour apparemment la conquérir, s'ils ne peuvent pas avoir l'Espagne, les Alliés, dis-je, s'ils sont inférieurs en Flandre par ces diminutions que l'on peut attendre, ne devront pas se flatter de venir encore cette année à bout de leur dessein. Peut-être même trouvera-t-on moyen de les éloigner dans le cours de la campagne; il ne se peut qu'ils ne soient très las d'une guerre aussi longue et qui leur coûte des sommes immenses; peut-être de là se détermineront-ils à la finir par une paix possible; car tout ce qu'ils ont voulu jusqu'ici étoit manifestement impossible.

Voilà bien des raisonnements, mon très cher frère, que le désir me fait peut-être imaginer, quoiqu'ils ne paroissent pas hors du vraisemblable; l'avenir fera juger s'ils sont bons ou non, en tout ou en partie; ils sont écrits à la hâte et par conséquent pleins de redites, que je vous prie d'excuser; mais cette lettre n'est pas faite pour être une pièce d'éloquence; ce que j'y dois chercher de plus est de vous bien persuader, mon très cher frère, de toute la tendresse que j'ai pour vous; elle est telle qu'elle a toujours été et toujours dû être. Conservez-moi donc toujours la vôtre et que l'union de nos cœurs devienne par la grâce de Dieu plus forte dans cette année que dans les dernières.

Louis.

Si cette lettre vous arrive étant auprès de la reine, faites-lui bien mes compliments et permettez-moi de vous témoigner à l'un et l'autre la part que je prends à la joie que vous aurez eue de vous revoir, principalement dans un état si différent de celui où vous étiez dans le temps de votre séparation.

## CLXXXVII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 2 février 1711.

J'étois à Rambouillet à la suite de Monseigneur pour une partie de chasse <sup>1</sup>, lorsque je reçus la lettre que vous m'avez écrite le 8 du mois dernier, mon très cher frère. Je trouvai à mon retour que le Roi s'étoit déterminé au contraire de ce que vous pouviez désirer sur le passage des recrues que vous vouliez tirer des Pays-Bas. Je ne vous répéterai point les raisons qui y ont engagé le Roi; tout ce que je vous puis assurer, c'est qu'il faut qu'elles aient été bien convaincantes; car le Roi est plus déterminé que jamais à soutenir vos intérêts, et, pour moi, vous me trouverez toujours prêt à vous servir en tout ce qui dépendra de moi. La réunion de nos intérêts et l'amitié tendre que j'ai pour vous doivent vous être de bons garants.

Nous n'avons point eu de nouvelles du siège de Girone depuis le 15 du mois dernier, ce qui est très long et donne quelque inquiétude ; j'espère

<sup>1.</sup> Dangeau dit le dimanche 18 janvier (p. 324) : « Monseigneur et Messeigneurs ses enfants, et aussi Monsieur le Duc, allèrent l'après-dînée à Rambouillet, d'où ils reviendront mercredi pour le Conseil. »

néanmoins que Dieu fera finir cette entreprise heureusement. Je prends part à la joie que vous aurez eue de revoir la reine et le prince votre fils, après une absence si fâcheuse dans son principe.

J'oubliois de vous dire que le dessein que vous me marquez avoir d'établir vos quartiers dans le cœur de la Catalogne me paroît fort bon; les ennemis se trouveront bien resserrés et mourroient de faim, s'ils n'avoient la mer. Il est vrai que le petit nombre auquel ils sont réduits leur donnera lieu de subsister plus facilement. On ne sauroit assurément trop remercier Dieu de la manière dont il a conduit vos affaires; je le fais comme vous m'en priez, et lui demande aussi pour vous ce que vous désirez pour l'accomplissement de vos devoirs.

J'ai reçu du duc de Vendôme les compliments dont je vous envoie la réponse. Je suis ravi qu'il vous serve bien et vous répéterai encore que je n'ai point mis sur son compte ce dont on l'a voulu charger à mon égard <sup>1</sup>.

Adieu, mon très cher frère, faites bien mes compliments à la reine, je vous en prie; aimez-moi toujours et soyez persuadé de la sincérité de ma tendresse pour vous.

Louis.

<sup>1.</sup> Lors de la campagne de 1708; ci-dessus, p. 59-60.

#### CLXXXVIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 9 février 1711.

Enfin, mon très cher frère, je puis aujourd'hui vous faire compliment sur la prise de Girone <sup>1</sup>. Je dis enfin, car j'avoue que la longueur du siège commençoit à m'ennuyer et que je craignois qu'il ne vînt encore quelques contre-temps semblables à ceux que l'on avoit déjà essuyés. Il auroit été à souhaiter que l'on eût pu avoir la garnison prisonnière de guerre; mais, comme cela n'auroit pu être qu'en l'assiégeant dans les forts, cela auroit encore coûté beaucoup de temps et de fatigue aux troupes, et leur prompte reddition est une chose qui étoit importante. Le duc de Noailles s'est conduit dans toute cette affaire avec beaucoup d'activité et de capacité, et je suis sûr qu'il deviendra un grand sujet pour la guerre.

On sera bientôt en état sans doute de resserrer les ennemis dans Barcelone, et j'espère que les nouveaux secours que l'on y doit faire passer, n'empêcheront pas que la situation de l'Archiduc ne soit des plus embarrassantes. Je suis ravi de ce que j'ai appris que la plus grande partie des Aragonnois ne s'étoit point livrée à lui et que ces peuples vous donnent des marques de leur fidélité.

<sup>1.</sup> Girone avait capitulé le 23 janvier; le brigadier Planque en apporta la nouvelle à Marly le 4 février.

Les nouvelles des autres pays sont assez stériles présentement. Il n'y a qu'en Angleterre où les brouilleries continuent et où l'on dit que le duc de Marlborough tâche de se raccommoder avec le parti dominant, qui est celui des épiscopaux.

J'oubliois de vous dire qu'il me paroît que vous avez pris le meilleur parti qu'il y avoit à prendre sur la commission dont le Roi a chargé depuis peu le duc de Vendôme <sup>1</sup>. Je ne sais point encore si l'affaire qui y a donné lieu aura quelque suite ou non.

Adieu, mon très cher frère, conservez-moi toujours votre amitié et soyez persuadé que je vous aime plus tendrement que je ne le saurois exprimer.

Louis.

1. A la suite de la victoire de Villaviciosa, Louis XIV usa du crédit qu'elle donnait à Vendôme sur Philippe V pour faire passer par lui les commissions les plus délicates. En janvier 1711, il le chargea d'obtenir de Philippe V qu'il livrât de lui-même à l'électeur de Bavière, dépouillé de ses États, les quatre dernières places que l'Espagne possédait aux Pays-Bas. (Les Pays-Bas étaient la compensation promise à l'électeur.) Philippe V y répugnait; le 30 janvier 1711 il avait écrit de sa main à son aïeul une lettre habile et déférente (doublée d'une lettre du duc de Vendôme), dans laquelle, tout en lui promettant de s'incliner devant sa volonté, il le conjurait d'envisager une dernière fois les conséquences d'un tel abandon. C'est à cette réponse arrivée depuis peu à Versailles que le duc de Bourgogne fait allusion. En raison de certains renseignements nouveaux, Louis XIV lui-même hésitait et c'est ce que signifie la dernière phrase de la lettre. Cf. Philippe V et la Cour de France, t. I, p. 427-432, avec l'indication des lettres échangées entre Louis XIV, Philippe V et le duc de Vendôme.

#### CLXXXIX.

#### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Marly, le 9 février 1711.

La prise de Girone est une conjoncture trop avantageuse, Madame, pour laisser passer l'occasion de vous en marquer ma joie. Je crois qu'elle achèvera de détromper les ennemis sur leur prétendue victoire, dont ils commencent bien déjà à se désabuser, et qu'elle réduira les affaires de l'Archiduc dans une grande extrémité.

J'ai eu quelque inquiétude, Madame, en apprenant que vous, et ensuite le prince votre fils, avez été malades, mais Dieu merci! cette peine a été courte.

Permettez-moi, Madame, de prendre part au plaisir que vous avez eu de revoir le roi glorieux et vainqueur de ses ennemis. Je prends trop d'intérêt à tout ce qui vous regarde pour ne me pas réjouir de ce qui vous touche si sensiblement, ayant pour vous l'amitié la plus tendre et la plus respectueuse, et vous priant de me conserver toujours l'honneur de la vôtre, qui m'est plus précieuse que je ne le puis dire.

Louis.

## CXC.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 9 mars 1711.

J'appris hier par votre lettre du 24 du mois dernier, mon très cher frère, que les ennemis avoient abandonné Balaguer à l'approche de votre armée<sup>1</sup>; ils vont certainement être bien resserrés sur les bords de la mer, et cela me fait un extrême plaisir.

Voyant vos affaires continuer à bien aller, j'espère que la suite sera de même et que de notre côté tout ira mieux aussi. La levée des milices s'achève; le Roi donne cent cinquante hommes par bataillon à toute l'armée de Flandres, dont ce secours rendra l'infanterie complète à peu de choses près; les magasins sont faits, et l'armée sera en état de faire des mouvements considérables sans craindre de s'éloigner de ses vivres. Les ennemis le savent et se trouvent, je crois, un peu loin de compte; cependant ils se préparent, à ce qu'ils disent, à de grandes entreprises et ne doutent pas d'avoir encore la victoire s'ils combattent l'armée du Roi. J'espère, s'il plaît à Dieu, qu'ils se tromperont en l'un et l'autre point et qu'ils verront, si le cas arrive, qu'ils ne sont pas plus invincibles en cette guerre que dans les autres.

Il y a eu depuis quinze jours de grands déborde-

<sup>1.</sup> C'est le 23 février que la garnison, composée de deux ou trois cents hommes en fort mauvais état, avait évacué cette petite place.

ments d'eaux presque par tout le royaume, qui ont fait beaucoup de désordres. On a été en bateau en une partie des rues de Paris; on ne passoit plus aux ponts de Saint-Cloud ni de Sèvres, et ce dernier étoit sous l'eau; mais Dieu merci! les eaux sont baissées et la rivière rentre dans son lit. Il seroit à souhaiter que les suites des autres inondations ne fussent pas plus fâcheuses; maisil s'en faut bien que cela ne soit ainsi <sup>1</sup>.

Monsieur le Duc perdit, il y a quatre jours, le grand procès qu'il avoit au parlement de Paris contre ses trois tantes au sujet de la succession de feu Monsieur le Prince, en sorte qu'au lieu d'un bien de vingt à vingt-cinq millions qu'il devoit avoir presque tout entier, la succession se va partager ab intestat<sup>2</sup>. Monsieur le Duc en aura encore plus de la moitié, qu'il aura à repartager avec deux frères et cinq sœurs; tels sont ordinairement les succès de la politique humaine.

Adieu, mon très cher frère ; il est tard ; faites mes compliments à la reine ; conservez-moi votre amitié et ne doutez pas de la sincérité de ma tendresse.

Louis.

<sup>1.</sup> On trouvera dans la Correspondance des contrôleurs généraux, tome III, n° 932, des renseignements sur ces inondations, qui furent générales par tout le royaume.

<sup>2.</sup> Voyez, sur ce procès qui divisa toute la maison de Condé, les *Mémoires de Saint-Simon*, édition Boislisle, tome XX, p. 315-323.

miséricorde de Dieu. Faites mes compliments à la reine ; je vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

#### CXCIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 26 avril 1711.

Je ne vous écrivis qu'un seul mot, mon très cher frère, le 15 de ce mois au sujet du malheur qui nous est arrivé; je ne doute pas qu'ayant un aussi bon cœur que le vôtre, vous n'en ayez été bien vivement touché. J'ai beaucoup pris de part à votre peine, et je suis bien sûr que vous en aurez aussi pris à la mienne; j'en ai été secoué et pénétré et m'en suis trouvé incommodé pendant quelques jours, c'est-à-dire sans appétit et languissant; mais, Dieu merci! je suis mieux présentement. C'est un coup de la main de Dieu qu'il faut adorer avec soumission, ainsi que le nouveau dont nous apprîmes hier la nouvelle.

Vous voyez bien que c'est de la mort de l'Empereur dont je veux vous parler. Dieu défend que l'on s'en réjouisse, comme nous ne pouvions la souhaiter, quand nous sûmes sa maladie; mais il permet et veut même que l'on profite des bonnes suites que l'on peut en envisager. Que va devenir l'Alle-

<sup>1.</sup> L'empereur Joseph I<sup>er</sup> mourut le 17 avril à Vienne, à trente-trois ans, après une courte maladie.

magne? car il ne faut pas douter que plusieurs princes ne prétendent à l'Empire et, sans compter les Allemands, les ducs de Savoie et de Lorraine ne se mettront-ils point sur les rangs? Que fera l'Archiduc, qui n'est point sûr de la Hongrie, ni peut-être même de la Bohême? je ne doute pas qu'il ne quitte Barcelone pour courir promptement en Allemagne, et qu'il ne préfère l'espérance de l'Empire au hasard de perdre ce qui lui reste en Espagne. On ne peut rien juger de certain de ce qui se va passer; mais ce qui l'est presque, c'est qu'une partie des troupes des Alliés seront rappelées en Allemagne, et qu'il ne se peut que nous ne nous trouvions très soulagés par les suites d'un événement d'une telle conséquence. Le plus grand avantage que l'on peut tirerseroit une bonne paix à la satisfaction de tout le monde, et c'est à quoi je ne doute pas que ne tendent vos souhaits aussi bien que les miens.

Cependant la guerre est déjà recommencée en Flandres; l'armée du Roi s'assembla hier entre Arras et Bouchain; l'on avoit formé le projet de marcher en forces à de pétits camps qui étoient derrière le canal de la haute Deûle et la Scarpe, pour forcer ces passages et tâcher de prendre un quartier de ce côté. Comme c'est un pays très difficile, on croyoit, en s'y retranchant, qu'un corps médiocre seroit capable de s'y soutenir contre toute l'armée ennemie et que l'on pourroit faire le siège de Douay; mais les ennemis se sont assemblés hier eux-mêmes devant la Scarpe du côté de Saint-Amand, soit qu'ils vouloient faire une entreprise prématurée, ou nous en empêcher, de manière que les deux armées se

sont rassemblées en même jour comme si elles s'étoient donné le mot <sup>1</sup>.

Il me semble que la conjoncture demande que l'on se tienne en repos ; car ce n'est qu'avec le temps que l'on verra ce qui arrivera, et il ne faudroit pas que le pied nous glissât, à présent moins que jamais, étant prêts, peut-être d'ici à peu de temps, de reprendre une grande supériorité. La matière dont je vous écris donne lieu à tant de raisonnements et de conjectures que l'on en pourroit écrire des cahiers entiers; mais le temps nous en apprendra plus encore et plus sûrement que des prévoyances souvent trompeuses.

J'ai été fort inquiet tous ces jours-ci de la santé de la reine, et j'appris hier, Dieu merci! qu'elle étoit hors d'affaire; j'espère que sa convalescence ira vite et que toutes choses tourneront bien de tous côtés.

Vous aurez su que le Roi a jugé à propos que je prisse le titre de Dauphin<sup>2</sup>, ce qui me remet à tous moments devant les yeux la perte que j'ai faite. Je sais, mon très cher frère, que vous aviez beaucoup de confiance en l'amitié de Monseigneur; il ne tiendra pas à moi que je ne la mérite aussi, et je ne saurois assez vous marquer combien j'ai de joie de voir nos intérêts se réunir de plus en plus. Aimez-moi donc toujours, mon très cher frère, et soyez persua-

<sup>1.</sup> Dangeau annonce aussi ces mouvements, mais plus brièvement (Journal, tome XIII, p. 394 et 399).

<sup>2.</sup> Le marquis de Torcy dans son Journal (p. 424) a raconté la scène dans laquelle le Roi décida que le nom et le titre de Dauphin passeraient au duc de Bourgogne.

dé que ma tendresse pour vous sera toujours telle qu'elle doit être; que vos intérêts iront chez moi immédiatement après ceux de la France et que j'espère qu'ils ne se sépareront jamais.

Je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de bien faire mes compliments à la reine, à qui j'écris aussi aujourd'hui.

Louis.

## CXCIV.

### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Marly, le 26 avril 1711.

J'étois encore si abattu et si touché de la perte que j'avois faite, Madame, lorsque j'écrivis un mot au roi mon frère, que je n'eus pas la force de m'acquitter du même devoir à votre égard. Je me flatte que vous me faites la justice de croire qu'au milieu de ma douleur j'ai ressenti vivement celle que vous causeroit un si fâcheux accident et que vous auriez réciproquement pris part à la mienne.

Vous verrez, par la lettre que j'écris au roi mon frère aujourd'hui, que la mort inopinée de l'Empereur, dont on sut hier la nouvelle, va donner sans doute une nouvelle face aux affaires de l'Europe.

J'appris hier aussi, Madame, que Dieu merci! votre santé, qui m'avoit inquiété extrèmement se rétablissoit, et que l'on espéroit que dans peu elle seroit parfaite. Je le désire plus que personne par la tendre amitié que j'ai pour Votre Majesté, et j'ose

lui demander toujours pour moi la continuation de la sienne, qui m'est très précieuse.

Louis.

### CXCV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 11 mai 1711.

Je vous assure, mon très cher frère, que j'ai reçu avec bien du plaisir la lettre que vous m'écrivîtes le 28 du mois dernier. J'ai été édifié de votre soumission à la volonté de Dieu et des sentiments pleins de piété dont elle est remplie, mais en même temps j'ai été charmé de toute la tendresse que vous m'y témoignez. Oui, mon très cher frère, vous pouvez compter sur mon bon cœur ; il l'a toujours été ; les temps sont passés où il a agi contre ses sentiments naturels, et ils ne reviendront jamais, s'il plaît à Dieu. Ce sera toujours une grande joie pour moi de pouvoir contribuer à votre consolation et à votre satisfaction, et j'en ressens infiniment de vous trouver dans des sentiments dignes de vous sur tous vos devoirs.

La maladie de la reine m'a causé une extrême inquiétude, et j'avoue qu'elle n'est pas encore entièrement finie. Je crains que la nouvelle de la perte que nous avons faite n'altère encore sa santé, et je ne serai point rassuré que je ne la sache dans un état de convalescence un peu suivi. J'espère de la bonté de Dieu qu'après nous avoir fait éprouver pendant longtemps les effets de sa justice, il nous fera aussi ressentir ceux de sa miséricorde.

Les Alliés, depuis la mort de l'Empereur, et surtout les Hollandois, se donnent beaucoup de mouvement pour entretenir la bonne intelligence entre tous les princes et faire élire l'Archiduc à l'Empire. L'Impératrice douairière a pris en son nom le gouvernement de tous les États héréditaires <sup>1</sup> jusqu'à son arrivée. Je ne sais si son départne fera point quelque effet sur l'esprit des Catalans; il est vrai que les troupes qu'il laissera à Barcelone et à Tarragone et les nouveaux secours qui doivent y arriver seront assez puissants pour contenir les peuples, quelque intention qu'ils pussent avoir ; quoi qu'il en soit, je voudrois l'en voir déjà parti.

Il y a ici des gens qui prétendent que les Alliés, ayant prévu le cas de la mort de l'Empereur, sont convenus de faire élire l'Archiduc pour lui succéder et de substituer le duc de Savoie en la place de celui-ci pour l'Espagne; mais, outre qu'ils ne peuvent exécuter ce projet sans faire un tort manifeste aux filles du défunt Empereur, je doute que M. de Savoie voulût se charger d'une telle prétention, dont il connoît la réussite si douteuse ou plutôt si impossible. J'ai bien de l'impatience de savoir si tout ceci ne lui donnera point lieu de penser à choses nouvelles et à se détacher des Alliés, ce qui seroit un grand point ; car je crois que, si quelqu'un com-

<sup>1.</sup> C'est-à-dire l'archiduché d'Autriche et les provinces en dépendant, qui étaient l'apanage propre de la maison d'Autriche.

mence, tout le grand édifice de la ligue tombera bientôt.

Les armées sont bien près l'une de l'autre en Flandres, mais séparées par des ruisseaux inondés. On a battu un convoi de fourrages et d'avoines qui venoit de Tournay à Douay, et, de quarante bateaux, il y en a eu vingt-deux de coulés à fond; cette expédition a été faite par huit cents hommes de la garnison de Condé <sup>1</sup>.

Adieu, mon très cher frère, encore une fois soyez persuadé que l'on ne peut vous aimer plus tendrement que je le fais ; aimez-moi toujours de même et faites bien mes compliments à la reine.

Louis.

## CXCVI.

## AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 31 mai 1711.

Je ne veux pas manquer l'occasion du courrier qui va partir, mon très cher frère, et qui me donne celle de vous renouveler les assurances de mon amitié et de ma tendresse. Je ne vous parle point dece qu'il vous porte, les lettres étant en chiffres, et par conséquent ne devant pas le mettre ici en clair. Je puis vous assurer seulement que je prends autant de part à vos intérêts que vous-même et que je verrai

<sup>1.</sup> Ce convoi fut attaqué le 9 mai sur l'Escaut, presque au confluent de la Scarpe, par M. de Permangle, qui commandait dans la place de Condé-sur-Escaut.

toujours avec un extrême plaisir tout ce qui y pourra être favorable.

L'électeur de Bavière est venu ici deux fois et a été à la chasse une des deux <sup>1</sup> ; c'est le meilleur homme du monde, le plus aisé à vivre, attaché au Roi plus que l'on ne le peut dire et qui mérite par toutes sortes d'endroits d'être aimé et considéré.

Je suis ravi d'apprendre que la santé de la reine aille de mieux en mieux. J'espère qu'elle se rétablira bientôt parfaitement.

Vous avez perdu un bon serviteur en la personne du duc d'Albe <sup>2</sup> ; c'étoit un homme d'honneur et d'esprit, sans en avoir l'extérieur. Je suis persuadé que nos malheurs ont accourci sa vie ; il est mort avec les sentiments de religion et d'attachement au Roi et à vous les plus touchants ; je ne doute pas que vous n'ayez soin de la duchesse sa veuve qui demeure dans un terrible état <sup>3</sup>. Le départ du courrier qui presse m'empêche de vous en dire davantage.

Adieu, mon très cher frère, faites bien mes compliments à la reine et conservez-moi toujours votre amitié; je vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

1. C'est le 26 et le 28 mai que l'électeur de Bavière vint à Marly, où la cour était (Dangeau, tome XIII, p. 412 et 414).

2. Antoine-Martin de Tolède, duc d'Albe, ambassadeur en France depuis novembre 1703, mourut dans la nuit du 27 au 28 mai, n'ayant que trente-neuf ans. Tous les contemporains s'accordent pour faire son éloge (Mémoires de Saint-Simon, tome XXI, p. 329, note 1).

3. Philippe V fit payer toutes les dettes du défunt et continua à sa veuve les appointements pendant quatre mois.

#### CXCVII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 22 juin 1711.

J'ai reçu il y a trois jours votre lettre du 10 de ce mois, mon très cher frère, et j'ai été ravi de trouver en cette assurance d'une amitié dont je ne doute point des marques de la bonne santé de la reine. Je comprends aisément les inquiétudes que sa maladie vous a causées ; nous les avons partagées ici, et nous partageons aussi Dieu merci! la joie de sa convalescence. Le Roi n'attendoit que votre réponse pour satisfaire l'électeur de Bavière en accomplissant le traité dont il étoit garant 1. Nous reverrons incessamment ici cet électeur avant qu'il parte pour Namur et de là pour Luxembourg ; je crois qu'il ira ensuite sur le Rhin. Il marche déjà des troupes des deux armées de Flandre pour s'y rendre, et, s'il y en marche encore, comme je n'en doute nullement, l'électeur de Bavière voudra commander notre armée sur le Rhin, ce que je crois que le Roi ne lui peut refuser.

Je suis ravi, mon très cher frère, que vos sentiments pour moi soient tels qu'ils doivent être et que

1. Pour le dédommager de la perte de ses États, le roi d'Espagne donnait à l'Électeur en toute souveraineté tout ce qui lui restait aux Pays-Bas ; l'acte officiel est daté du 2 janvier 1712 et a été inséré dans le Corps diplomatique de Du Mont, tome VIII, 1<sup>re</sup> partie, p. 288 ; voyez ci-dessus, p. 81.

je puis les désirer; il ne tiendra pas à moi que l'union qui a été entre nous dès notre enfance, quand nous vivions ensemble, ne continue, quoique nous soyons si séparés par la distance des lieux que nous habitons. Dieu merci! nous ne le sommes point d'intérêt, et, si l'on a pu le penser, il n'y a plus lieu de l'imaginer du tout, et cela ne reviendra jamais à ce que j'espère. Soyons-le donc toujours de cœur, c'est ce que je souhaite plus que je ne puis l'exprimer.

Sur la réponse que vous avez faite au Roi en vous remettant à lui de tout ce qui regardoit la succession de feu Monseigneur, il a pris le parti de vous donner la part qui vous appartient par les lois, et je puis dire que l'on n'en pouvoit prendre d'autre 1; car l'on doit toujours aller au plus avantageux pour ceux qui se remettent entièrement entre les mains des autres. C'est M. le Chancelier qui est chargé de toute l'affaire ; elle ne pouvoit être mieux qu'entre ses mains. Il y a cependant des effets dont j'ai déjà disposé, tels que du tabac et des vins de liqueur, ce qui m'a paru ne devoir point entrer dans un inventaire, et je serois même fort aise de ne vous pas parler de ces bagatelles si je ne croyois pas que vous devez être informé de tout pour faire les choses dans la dernière exactitude; car, encore un coup, mon très cher frère, soyez très persuadé que vos intérêts me sont aussi chers que les miens

<sup>1.</sup> Voyez sur le partage de cette succession les Mémoires de Saint-Simon, tome XXII, p. 32-33; le roi d'Espagne eut pour sa part des meubles, des bijoux et des cristaux. On vendit aux enchères publiques tout ce dont les princes ne voulurent pas, et ce fut pour la cour une sorte de divertissement.

propres et que je déciderois sans hésiter pour vous contre moi en toutes choses, si j'y trouvois un petit doute.

Je ne vous parlerai point aujourd'hui des nouvelles que vous saurez de reste apparemment. Vous aurez sans doute appris aussi que le Roi me parle d'affaires et m'en charge même des plus importantes, je veux dire de choses qui regardent le bien de l'Église <sup>1</sup>. Demandez donc bien à Dieu pour moi, je vous conjure, qu'il me donne toutes les lumières et la force qui m'est nécessaire pour m'acquitter des obligations où mon état m'appelle et que je dois remplir sans présumer de moi, mais aussi sans reculer ni éviter, quand elles sont dans l'ordre de Dieu.

Avant que de finir, il faut vous remercier de ce que vous faites pour la duchesse d'Albe<sup>2</sup>; elle le mérite par elle-même et par la considération de feu son mari, qui vous a toujours été bien attaché.

Adieu, mon très cher frère; il est bien tard, minuit étant sonné, et je me suis interrompu déjà plus de quatre fois pour m'aller promener avant de me coucher; car il fait fort beau cette nuit. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de faire bien mes compliments à la reine; je lui en ferai incessamment moi-même sur sa convalescence.

Louis.

<sup>1.</sup> Le Roi, en effet, avait appelé au conseil d'État le jeune duc de Bourgogne, avait ordonné aux ministres de le tenir au courant des affaires, et lui avait renvoyé la décision de la contestation entre le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, et les évêques de Luçon et de la Rochelle.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 94, note 3.

## CXCVIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 13 juillet 1711.

Le Roi a reçu aujourd'hui nouvelle du maréchal de Villars, mon très cher frère, qu'hier matin le comte de Gassion <sup>1</sup>, qui commande la droite de l'armée, et le comte de Coigny <sup>2</sup>, colonel général des dragons et des hussards, ont surpris hier matin à la pointe du jour un camp de douze bataillons et dix escadrons qui étoit sous Douay. Les ennemis ont été attaqués dans leurs tentes; on les a culbutés dans la palissade; l'on en a tué et pris beaucoup, aussi bien que des chevaux, et l'on s'est retiré après avoir été une heure dans leur camp malgré le feu que faisoit l'infanterie, dont une partie s'étoit jetée dans les chemins couverts de la place <sup>3</sup>.

Cette action ne nous a coûté qu'un colonel de dragons nommé Coëtmen 4 et très peu de monde ; j'es-

- 1. Jean, chevalier puis comte de Gassion, petit-neveu du maréchal de ce nom, avait servi dans les gardes du corps jusqu'en 1705, et avait eu en 1696 le grade de lieutenant général ; il mourut en 1713.
- 2. François de Franquetot, marquis de Coigny, était maréchal de camp et colonel général des dragons depuis 1704; il devint maréchal de France en 1734 et mourut en 1759.
- 3. Les Mémoires de Sourches, tome XIII, p. 152-154, donnent un récit détaillé de cette action du 11 juillet.
- 4. Ce marquis de Coëtmen, d'une bonne famille de Bretagne, avait ce régiment depuis 1708.

je ne doute pas qu'il ne s'acquitte bien de sa première commission et que vous n'entriez vous-même dans tout ce qui vous sera justement demandé. Je ne doute pas aussi que cela ne paroisse d'abord aller bien loin; mais vous devez considérer de quel état nous sommes sortis et quelle différence il y a des choses présentes aux choses passées. Vous n'oublierez pas non plus tout ce que nous avons souffert pour vous et que, nos intérêts étant devenus inséparables, chacun doit contribuer au grand ouvrage dont il s'agit; mais il est juste que vous y contribuiez davantage, étant la cause de tout et y ayant un intérêt essentiel 1.

J'avois été inquiet de la rechute de la reine, et j'au appris avec plaisir qu'elle n'a point eu de suite. Vous saurez sans doute assez les nouvelles courantes sans que je vous en entretienne ici.

Je ne me suis pas trompé lorsque je vous ai dit que je me porterois mieux ici qu'à Marly. L'exercice me fait des merveilles et me rendra, à ce que j'espère, plus propre à entrer dans les matières sur lesquelles il faudra que je travaille. Je souhaite que votre armée puisse entrer bientôt en campagne et avec des succès heureux et que tout finisse enfin d'une manière avantageuse. Voilà, mon très cher frère, tout ce que vous aurez de moi pour ce soir ; après quoi je vous embrasserai tendrement vous

<sup>1.</sup> Les points sur lesquels M. de Bonnac devait s'efforcer d'obtenir l'adhésion de Philippe V ont été exposés dans Philippe V et la cour de France, tome I, p. 445 et suivantes, et dans le Recueil des instructions aux ambassadeurs en Espagne, par Morel-Fatio, tome II, p. 188 et suivantes.

demandant de m'aimer toujours comme je le mérite par ma tendre amitié pour vous.

Louis.

### CCI.

### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Fontainebleau, le 5 août 1711.

Le départ du marquis de Bonnac, qui va résider auprès du roi mon frère, me fournit, Madame, une heureuse occasion de vous renouveler moi-même les témoignages de la plus sincère amitié. Je l'ai chargé de vous en assurer sans crainte d'en trop dire; trop de raisons m'y engagent pour qu'elle ne soit pas telle qu'elle le doit; mais une des principales est de me flatter d'avoir part dans la vôtre; c'est de quoi je vous prie d'être persuadée, Madame, et que je regarderai toujours l'honneur de votre amitié comme une des choses du monde qui m'est la plus chère et dont je vous demande plus instamment la continuation.

Louis.

# CCII.

## AU ROI PHILIPPE V.

A Fontainebleau, le 31 août 1711.

Je trouve aujourd'hui, mon très cher frère, que j'ai à répondre à deux de vos lettres, et suis ravi de pouvoir, en le faisant, vous renouveler les témoignages de ma tendre amitié.

Il me paroît que la campagne se recule bien en Catalogne. Il auroit été fort à souhaiter que l'on eût pu agir plus tôt; mais je sais les impossibilités qui s'y sont trouvées, et il n'y a qu'à souhaiter que tout aille ainsi qu'il le faut et comme vous le désirez, quand on sera en état d'agir. Il est bon cependant de s'emparer des châteaux qui servent de retraite aux miquelets, et de réparer par là autant qu'il est possible une inaction forcée.

Vous aurez su que nous avons encore le désavantage en Flandres et que les ennemis, après les mouvements les plus hardis, ont trouvé moyen non seulement de placer un quartier entre Bouchain <sup>1</sup> et le camp retranché que nous avons à Marquette de l'autre côté du Sanset, mais même d'ôter la communication qui restoit de l'armée avec cette place et de l'investir entièrement <sup>2</sup>. Ils ont ouvert la tranchée le 22 au soir, et, quoique la place soit aussi bien munie qu'on le peut désirer, il est à craindre qu'elle ne puisse faire une longue résistance, étant très petite et la basse ville très médiocrement fortifiée. Il

<sup>1.</sup> Cette place, située sur une hautenr, à la gauche de l'Escaut, commandait le cours de la rivière et interceptait le passage entre Cambray et Valenciennes, et Marlborough était venu l'assiéger au commencement d'août.

<sup>2.</sup> Villars, campé à Marquette, avait conservé avec Bouchain une communication consistant en un chemin de fascines à travers les marais ; elle était gardée par deux mille hommes aux ordres d'Albergotti. Le 19 août, dans la nuit, Marlborough parvint à refouler ces troupes et à investir complètement la place.

est vrai que la véritable place tiendra indépendamment de la basse ville; mais ce ne pourra être longtemps. Je n'entre point ici dans ce que l'on auroit pu faire de mieux pour la paix, étant impossible de juger d'ici de pareilles choses. Pour l'avenir, la prise de Bouchain donnera aux ennemis l'avantage de nous prévenir du côté de la Sambre et de Valenciennes, ou de celui d'Arras, sans que l'on puisse les garder en même temps, et leur donner ainsi lieu de faire de nouvelles entreprises, ce qui est toujours fort désagréable.

Nous n'avons point encore de nouvelles des choses dont M. de Bonnac vous aura instruit, et je les attends avec une extrême impatience. Celles d'Allemagne et de Pologne parlent toutes d'un grand combat entre les Turcs et les Moscovites, et l'on attribue la victoire aux uns et aux autres, selon qu'il convient à ceux qui donnent ces nouvelles, sans que l'on puisse en savoir la vérité.

On dit que l'élection de l'Empereur se retarde et que le roi Auguste et l'électeur de Brandebourg veulent auparavant faire rétablir les électeurs de Cologne et de Bavière <sup>1</sup>. Il seroit bien heureux que leur intérêt propre les portât à contribuer à une chose qui nous seroit aussi avantageuse et avanceroit la paix d'un article difficile à traiter.

Je crois la guerre finie du côté du Dauphiné depuis la retraite de M. le duc de Savoie pour aller aux eaux<sup>2</sup>, ainsi que vous le saurez déjà, et le maréchal

<sup>1.</sup> Cette nouvelle était fausse; les électeurs de Bavière et de Cologne, mis au ban de l'Empire, furent exclus de l'élection.

<sup>2.</sup> Victor-Amédée, mécontent de l'Empereur et voulant s'as-

de Berwick a été joint par les troupes qui venoient d'Allemagne, ce qui me fait penser que l'on peut être tranquille sur ce côté.

Le Roi ne s'est point encore expliqué sur le temps qu'il partira d'ici; tout le monde en fait des conjectures; mais, dans le fond, personne n'en sait rien, et moi tout le premier. Comme je m'y trouve à merveilles, j'attends sans impatience que le Roi décide sur son départ, et j'avoue que j'en serai fâché, ayant été ravi de m'y revoir au bout de quatre ans d'interruption. Je me souviens toujours que c'est proprement ici que nous avons passé les derniers temps que nous avons été ensemble, et ce souvenir m'est en même temps agréable et douloureux.

Voilà bien des matières diverses, mon très cher frère, sur quoi j'aurois pu m'étendre encore davantage; mais je crois que cela suffit pour aujourd'hui, que j'ai déjà travaillé, et ce que j'ai à faire n'est pas encore fini; il est vrai que cela a été coupé par la chasse d'un gros cerf qui n'a pas duré trois quarts d'heure et qui a été chassé en perfection. L'on a besoin de ces sortes de délassements quand on veut s'appliquer tout de bon comme on doit aux choses que l'on a à faire.

Adieu, mon très cher frère, je vous embrasse bien tendrement; faites bien mes compliments à la reine, et soyez persuadé que je vous aime autant que je le dois; c'est tout dire.

Louis.

surer des conditions plus avantageuses de la part de la France et de l'Espagne, s'était contenté de paraître sur la frontière du Dauphiné et était rentré peu après dans ses États.

## CCIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Fontainebleau, le 7 septembre 1711.

Je suis ravi, mon très cher frère, que vous souhaitiez que notre commerce de lettres devienne plus régulier présentement qu'il n'a été dans les derniers temps ; je vous assure que je m'en acquitterai avec bien du plaisir, et je ne doute pas que vous ne le fassiez de votre côté comme vous m'en assurez.

L'on renvoie aujourd'hui un courrier que l'on a gardé quelques jours pour vous donner des nouvelles plus fraîches de l'affaire en question. Vous verrez que le commencement va bien, que notre envoyé a été reçu à merveilles, qu'il trouve moins de difficultés que l'on auroit lieu d'en craindre, et j'espère que Dieu conduira tout ceci à une bonne fin <sup>1</sup>.

Les ennemis poussent vivement les attaques de Bouchain, et il est à craindre que la place n'aille pas loin ; on leur a cependant battu trois bataillons et un fourrage, et l'on a pris quelques-uns de leurs généraux, ce qui servira à en échanger des nôtres <sup>2</sup>.

Le prince Eugène a passé le Rhin à Philipsbourg

<sup>1.</sup> C'est une allusion aux négociations secrètes engagées en Angleterre par Mesnager et l'abbé Gaultier.

<sup>2.</sup> Les Mémoires de Sourches (tome XIII, p. 184) racontent ces petits combats.

le 1er de ce mois 1; ce mouvement ne donne nulle inquiétude au maréchal d'Harcourt, qui croit que les ennemis n'ont d'autres vues que de trouver à subsister aisément le reste de la campagne. Je ne sais rien du Dauphiné et vois, par les nouvelles d'Hollande que l'on reçoit dans ce moment, la confirmation de la bataille entre les Tures et les Moscovites, qui a duré trois jours. Il paroît qu'elle n'a point été décisive, que les Tures ont le plus perdu et que la paix a été conclue, aux conditions que les Moscovites rendront aux Tures tout ce qu'ils ont pris sur eux depuis cette guerre; que le roi de Suède sera reconduit dans ses États avec deux mille chevaux et que le Czar a envoyé son chancelier à Constantinople pour faire ratifier ce traité?.

Voilà tout ce que je sais à vous mander pour aujourd'hui, mon très cher frère; car on ne sait point encore quand on partira d'ici, le Roi ne s'en étant point expliqué. L'on soupçonne fort cependant que ce sera lundi prochain, 14 de ce mois, et je le crois assez, non sans regret, me plaisant fort ici. Aimezmoi toujours, mon très cher frère, autant que je le mérite par la tendre amitié que j'ai pour vous.

Louis.

<sup>1.</sup> Il alla camper au Spirebach, dans les environs de Spire (Dangeau, tome XIII, p. 472).

<sup>2.</sup> La bataille avait été livrée le 19 juillet et avait été désastreuse pour l'armée de Pierre le Grand, qui fut trop heureux de sauver sa personne et le reste de ses troupes en corrompant le grand vizir pour obtenir une paix en réalité très désavantageuse pour la Russie.

#### CCIV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 20 septembre 1711.

Le courrier que vous dépêchâtes ici, mon très cher frère, étant arrivé à Fontainebleau il y a huit jours, la veille que le Roi en devoit repartir, j'ai attendu qu'on le renvoyât pour faire réponse à la lettre qu'il m'apporta, et j'en ai reçu encore une hier en sorte que je joindrai la seconde réponse à la première. Je ne peux qu'être ravi des sentiments de tendresse dont elles sont remplies; celle que j'ai pour vous n'est pas moindre, et j'espère que, tant que nous vivrons, nous persisterons dans les mêmes sentiments. La manière dont vous avez répondu à la commission dont le marquis de Bonnac étoit chargé ne pouvoit nous être plus agréable; vous avez fait des choses pour le bien de la paix que l'on devoit attendre de votre générosité, et vous n'avez pas moins agi en petit-fils pour les intérêts d'un grand-père qui vous aime certainement comme vous pouvez le désirer 1. Ce courrier vous apprendra que votre réponse ne pouvoit arriver plus à propos, puisqu'il falloit parler; mais j'ai eu la joie de voir que notre fermeté a sauvé déjà le plus important. Je ne me puis expliquer clairement dans une lettre qui, n'étant point chiffrée, pourroit être interceptée et tom-

<sup>1.</sup> Voir Philippe V et la cour de France, tome I, p. 453.

ber entre les mains des ennemis, s'il arrivoit quelque accident au courrier. On peut dire aussi qu'après Dieu c'est à votre fermeté et à votre constance que vous devez votre couronne; il est vrai qu'il vous en coûtera, et j'entre dans la peine que cela doit vous faire; mais plus le sacrifice que vous faites pour les intérêts de la France est grand, plus dois-je vous en témoigner ma reconnoissance et le faire aussi au nom de tous les François. Pour ce qui regarde le ménagement de vos intérêts, il ne peut être en de meilleures mains qu'entre celles du Roi. Vous le verrez bien par ce qu'il a déjà fait et gagné; il continuera de même, et pour moi vous pouvez être persuadé que je ne m'y oublierai pas; car, outre que je travaille en cela pour la justice, je considère que c'est en faveur d'un frère que j'aime tendrement et que j'ai tant de raisons d'aimer. J'espère que tout ceci aura une heureuse fin et que Dieu, qui conduit visiblement tous les événements de cette guerre, la fera enfin terminer par une paix moins désagréable que celle dont il a été question par le passé et qu'il est à désirer d'oublier à jamais.

Bouchain est rendu du 12<sup>1</sup>, et la garnison, prisonnière de guerre, sera échangée homme par homme. Je ne sais si Ravignan, qui commandoit, y sera compris, parce que les ennemis prétendent qu'il n'étoit pas libre, ayant était fait prisonnier à Tournay et point échangé <sup>2</sup>. Il a cependant servi ces

<sup>1.</sup> C'est le 13 septembre seulement que Bouchain battit la chamade; le texte de la capitulation fut inséré presque aussitôt dans la Gazette d'Amsterdam, n° LXXV.

<sup>2.</sup> Saint-Simon a exposé dans ses Mémoires (tome XXII,

deux campagnes dernières, sur un billet du prince Eugène qui le déclaroit libre. On dit que les ennemis ne feront plus rien de ce côté-là du reste de la campagne, leur armée étant trop fatiguée et en trop mauvais état.

La paix des Turcs et des Moscovites est véritable, au grand désavantage de ceux-ci, comme vous le verrez dans les gazettes. Le Czar, étant près de périr par la faim et par la guerre avec toute son armée, a été obligé de recevoir la loi.

Jene doute pas que l'embarquement de l'Archiduc ne fasse en Catalogne un mouvement avantageux pour nous<sup>1</sup>; il est heureux que votre armée se trouve en état d'agir en même temps.

Madame la Dauphine est fort sensible à votre souvenir; son incommodité n'a, Dieu merci! pas été longue, et elle a été à la chasse plusieurs fois depuis, avant le départ de Fontainebleau, que nous avons quitté le 14 avec beaucoup de regret.

Voilà, mon très cher frère, bien des matières en peu de discours; mais le temps me presse un peu ce soir, ayant eu assez d'affaires toute la journée.

J'oubliois de vous dire que le duc de Noailles arriva hier au soir ; j'ai eu aujourd'hui avec lui une première conversation, et l'on ne peut être plus content que je l'ai été de la manière dont il m'a dit que

p. 128-132 et 132) le cas de M. de Ravignan. Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, avait le grade de lieutenant général.

1. L'Archiduc, appelé en Allemagne pour recevoir la couronne impériale, eut beaucoup de peine à se tirer des mains des Catalans, qui ne voulaient pas le laisser partir. Il dut laisser l'Archiduchesse à Barcelone. vous pensez pour moi et que vous aviez toujours pensé <sup>1</sup>. Je suis fort sensible aussi aux sentiments de la reine et vous prie de l'en bien remercier de ma part. Conservez-moi toujours votre amitié, mon très cher frère; je vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

## CCV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 5 octobre 1711.

Je reçus hier en même temps deux de vos lettres, mon très cher frère, du 23 et 24 du mois passé, et cette régularité m'a rendu bien honteux d'y avoir manqué la semaine dernière.

Nous n'avons point de nouvelles de la grande affaire depuis ce que je vous en ai écrit <sup>2</sup>; elle commence à devenir publique en Angleterre et en Hollande, et les Alliés n'en paroissent pas peu inquiets; car on ne sait que la chose en général sans savoir le secret des négociations, qui est de la dernière importance. Je ne saurois encore assez vous répéter combien j'ai été charmé de toutes les facilités que

- 1. En lisant ce que le prince dit du duc de Noailles, est-il possible de croire aux racontars de Saint-Simon (Mémoires, tome XXII, p. 183 et suivantes) sur les causes honteuses qui l'auraient presque fait chasser d'Espagne? Cf. la discussion de cette question dans Philippe V et la Cour de France, t. I, p. 456, note 1.
- 2. La résolution prise par la reine Anne de faire la paix, même en dehors de ses alliés.

vous y avez apportées. Pourrois-je n'être pas sensible à voir un frère que j'aime si rempli de générosité, de reconnoissance et d'amour de la paix. Je crois que, dans la situation des choses, il est très à propos de ne rien hasarder où l'on puisse courir risque d'un désavantage qui renverseroit peut-être nos espérances, que je crois bien fondées.

Les affaires de Catalogne font présentement le sujet de notre attention, et j'espère qu'elles tourneront comme l'on peut le souhaiter. J'ai vu aujourd'hui dans des nouvelles d'Allemagne que l'Archiduc
étoit arrivé à Gênes 1; mais je ne sais si l'on peut
compter sûrement sur ces avis, n'ayant point encore
la certitude de son embarquement.

Il n'y a rien de nouveau sur toutes nos frontières, et il est presque sûr qu'il ne s'y passera plus rien de considérable du reste de la campagne. Vous saurez la vérité de ce qui s'est passé en Moldavie, et comment le Czar, prêt à périr de faim avec toute son armée, environnée par celle des Tures, a fait une paix très désavantageuse. Cependant elle le paroît aussi pour le roi de Suède, à qui l'on ne donne au plus qu'une escorte de six mille Tures pour le reconduire dans ses États.

Voilà, mon cher frère, ce que je sais de plus considérable pour le présent. Et, ayant passé deux grandes heures et demie après dîner au conseil des dépêches, permettez-moi de finir pour aujourd'hui

<sup>1.</sup> L'Archiduc débarqua le 12 octobre seulement à Saint-Pierre d'Arena, près Gênes, étant parti de Barcelone le 27 septembre.

en vous embrassant tendrement, et vous demandant la continuation de votre amitié qui m'est si chère. Louis.

Votre nourrice m'a prié de vous la recommander pour le payement de ses pensions; je sais qu'elle en est dans le besoin, ne l'étant point non plus de ce côté-ci. Je le fais d'autant plus volontiers que je sais que cette demande ne vous sera point désagréable, le cas étant si privilégié. Je vous supplie aussi de bien faire mes compliments à la reine; je suis ravi que sa santé soit aussi bonne que me l'ont assuré M. de Blécourt et le chevalier de Torcy <sup>1</sup>, qui sont arrivés ici depuis peu.

## CCVI.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Marly, le 12 octobre 1711.

C'est avec un extrême plaisir, mon très cher frère, que j'ai vu par votre lettre du dernier du mois passé que vous étiez satisfait de la manière dont l'on travaille pour vos intérêts. Vous pouvez vous en reposer entièrement sur le Roi, et, plus vous le faites, plus il est engagé à les ménager. Vous pouvez aussi être assuré que, de mon côté, je ne m'y oublierai pas en tout ce qui pourra dépendre de moi. On voit à n'en pouvoir douter que l'essentiel est inséparable

1. Antoine-Philibert de la Tour, chevalier puis marquis de Torcy, maréchal de camp depuis 1702, était en Espagne depuis 1703. Il n'avait aucune parenté avec les Colbert. du bien de la France; mais, quand il le seroit, il suffit qu'il n'y soit pas contraire pour que je m'y porte avec la plus grande attention et la meilleure volonté du monde. Les dernières nouvelles concernantes la grande affaire <sup>1</sup> sont bonnes; on a approuvé ce qui a été proposé, et l'on n'a fait difficulté que sur quelques termes, en se contentant du fond.

Vous saurez sans doute le départ de l'Archiduc bien longtemps avant de recevoir cette lettre. Quoique l'on n'en ait point ici de nouvelles certaines, on ne doute nullement néanmoins qu'il se soit embarqué sur une flotte de vingt-cinq voiles environ qui a paru les premiers jours de ce mois aux côtes de Provence. On dit qu'il doit être élu empereur le 6 ou le 8 de ce mois 2, et que les Électeurs, après avoir longtemps discuté les articles de la capitulation qu'il doit jurer, ont passé légèrement sur les derniers pour procéder plus promptement à l'élection. Cette nouvelle dignité dont il va être revêtu peut lui faire quitter ses prétentions sur l'Espagne avec moins de peine. Cependant, quoiqu'il aille devenir l'empereur, il ne le sera dans toutes les formes qu'à la paix, puisque les électeurs de Cologne et de Bavière ne lui donneront leurs voix que dans ce temps et protesteront contre l'élection jusque-là, ainsi qu'ils ont déjà fait.

La campagne est sur le point de se terminer de

<sup>1.</sup> C'est une allusion aux négociations préliminaires de la paix, qui se traitaient à Gertruydenberg, ou plutôt à celles de Mesnager en Angleterre (voyez la lettre suivante).

<sup>2.</sup> L'élection eut lieu seulement le 12 octobre à Francfort (Gazette, p. 561), comme le prince va le dire dans la lettre suivante.

tous côtés sur nos frontières et, sans la perte de Bouchain, elle auroit été plutôt avantageuse qu'autrement, puisque les progrès des ennemis auroient été entièrement arrêtés. J'attends avec impatience des nouvelles de Catalogne, où j'espère que Dieu, bénissant la justice de votre cause, protégera vos armes et sera contraire à celles de nos ennemis. Pour le côté du Portugal, il ne me donne pas grande inquiétude, et je crois que la seconde campagne se passera en quelques courses avec quelques prises de bestiaux.

Il fait depuis plusieurs jours le plus beau temps du monde; ce qui fait grand plaisir, surtout ici où l'on ne peut faire un pas sans aller à l'air comme vous savez. Ce temps est excellent aussi pour les vendanges, qui ont été très abondantes dans les deux tiers de la France; il n'y a eu qu'en Guyenne où elles ont manqué; cela fait d'autant plus de plaisir que l'on n'avoit presque point eu de vin les deux dernières années et que depuis longtemps il n'étoit pas trop bon; mais on dit qu'il le sera celle-ci et que les droits d'aides fourniront des sommes considérables. Je crois que l'intérêt que vous prenez au bien de la France vous fera écouter ce détail avec plaisir. L'année auroit été complète si la moisson avoit répondu aux espérances du printemps; mais les pluies de l'été dans le temps de la récolte l'ont rendue médiocre.

En voilà assez, mon très cher frère; aimez-moi toujours autant que le mérite la tendresse que j'ai pour vous; donnez-m'en souvent des marques en continuant votre régularité, et soyez persuadé que

l'amitié que j'ai pour vous m'en fera faire aussi une affaire principale. Faites bien mes compliments à la reine; je vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

### CCVII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 20 octobre 1711.

Vous verrez, mon très cher frère, par les lettres que vous portera le courrier que l'on dépêche aujour-d'hui, en quelle situation est la grande affaire et combien l'on en doit espérer une bonne issue. Il est public maintenant ici que les Anglois ont envoyé au Roi pendant qu'il étoit à Fontainebleau pour lui demander un plan de paix, que le Roi le leur a envoyé par le sieur Mesnager<sup>1</sup>. La reine<sup>2</sup> en a été contente; elle a nommé trois ambassadeurs pour la traiter; elle a envoyé par un d'eux proposer aux Hollandois quatre villes pour s'y assembler, en leur déclarant que, s'ils hésitoient, elle ouvriroit les conférences à Londres ou à Douvres. Tout le monde croit la paix déjà faite; car vous savez qu'en France l'on va un peu vite. Il est cependant à souhaiter que

<sup>1.</sup> Nicolas Mesnager, gros commerçant de Rouen, était connu du Roi pour avoir été député au Conseil de commerce, et Torcy l'avait déjà employé à diverses négociations secrètes en Hollande et en Angleterre. Il fut un des trois plénipotentiaires français aux conférences d'Utrecht; il mourut le 15 juin 1714,

<sup>2.</sup> La reine Anne d'Angleterre.

cette persuasion n'empêche point de remettre l'armée de Flandres en état de bien faire la campagne prochaine, s'il en est besoin, quoique cette persuasion ne soit pas trop mal fondée, à ce que vous jugerez aisément par ce que vous porte ce courrier. C'est une chose bien heureuse, dans la situation

C'est une chose bien heureuse, dans la situation présente des affaires, que votre courrier soit arrivé à propos pour empêcher le duc de Vendôme de rien entreprendre du côté de Catalogne qui puisse engager une action générale; car il me paroît qu'il n'est question que de temps encore et qu'il y a grand lieu d'espérer que la campagne prochaine ne recommencera point.

L'Archiduc a été élu empereur le 12 de ce mois, et cet établissement sera assez beau pour qu'il s'en contente, avec ce que l'on voudra y ajouter, sans prétendre rien davantage sur l'Espagne et le reste de votre monarchie. Je suis si plein de notre affaire que je ne puis cesser d'en parler; je voudrois que vous vissiez la joie où l'on est ici de savoir que votre maintien sur le trône d'Espagne est le fondement de la paix qui va se traiter; vous connoîtriez par là que les François ont vos intérêts bien à cœur, et il n'est pas possible que vous n'en fussiez bien content.

Je suis ravi que vous retourniez à Madrid; vos peuples, vous voyant dans votre capitale et apprenant les nouvelles d'aujourd'hui, ne douteront plus que vous ne soyez à eux pour toujours, et les nœuds de leur fidélité n'en seront que plus formés.

Vous me faites beaucoup de plaisir de songer à votre nourrice, ainsi que vous me le mandez ; j'ai

déjà présenté votre demande sur cet article en faisant parler pour elle à M. Desmaretz, et je lui en dirai un mot aujourd'hui moi-même<sup>1</sup>.

J'en reviens encore à notre affaire, qui est un coup de la main de Dieu; c'est de quoi nous le devons bien remercier; il y a longtemps que je vous ai dit que, vous ayant placé sur votre tròne, il vous y maintiendroit lui-même, et cela sera comme vous le voyez.

Adieu, mon très cher frère, je ne puis vous parler d'autre chose pour aujourd'hui; ma lettre exprime assez ma joie; pour ma tendresse pour vous, je n'ai point de termes assez forts pour vous la faire connoître; je suis très sensible aux marques du souvenir de la reine et vous embrasse de tout mon cœur.

Louis

# CCVIII.

A Marly, le 10 novembre 1711.

Depuis que je ne vous ai écrit, mon très cher frère, j'ai reçu plusieurs de vos lettres, et la régularité que vous avez gardée, même dans votre voyage, m'a rendu honteux d'y avoir manqué sans cause légitime.

Quoique l'on ne sache point encore la réponse

1. Cette femme, dont il a déjà été parlé plus haut, s'appelait Marie Demay, dame Roulier; Philippe V lui donna une petite pension.

que la princesse Anne 1 aura faite au sieur Buys 2, que les Hollandois lui ont envoyé, il est presque sûr qu'elle sera à notre satisfaction et que le retour de Buys sera suivi de près de l'ouverture des conférences pour la paix. Je crois que les Hollandois, du moins ceux qui gouvernent, ne se trouveront pas peu attrapés; mais c'est leur faute, et il y a longtemps qu'il n'auroit tenu qu'à eux de faire le personnage que font aujourd'hui les Anglois. Les nouvelles sont du reste assez stériles, la campagne étant finie par toutes nos frontières, à la réserve de l'Alsace, où les ennemis n'ont point encore repassé le Rhin; mais on dit que cela vient de ce que le prince Eugène, ayant écrit à l'Archiduc pour séparer son armée et n'ayant point encore eu de réponse, en attend une absolument avant que de faire cette démarche, piqué de ce que l'on ne marque pas assez de considération pour lui.

Je ne sais si la saison ne s'avance point trop, pour continuer les projets que l'on peut avoir du côté de la Catalogne et qu'il seroit cependant bon d'exécuter pour y pouvoir prendre des quartiers plus en avant. La petite action qui s'y est passée quand on a repris le convoi marque que vos troupes conservent toujours la supériorité sur celles des ennemis, et cela est fort bon. Je comprends que vous avez lieu

<sup>1.</sup> Il est curieux de voir que le duc de Bourgogne traite ici seulement de princesse la reine Anne, quand il l'a appelée reine dans la lettre précédente.

<sup>2.</sup> Guillaume Buys, conseiller pensionnaire de la ville d'Amsterdam, fut un des plénipotentiaires hollandais à Utrecht, et vint après en France comme ambassadeur.

d'être content du marquis d'Arpajon¹; il s'est conduit avec activité et prudence dans les choses dont il a été chargé, et il me paroît que le Roi lui permettra d'accepter la grâce que vous voulez bien lui accorder², sans qu'il soit nécessaire de l'en presser. Pour le comte de Momac³, pour qui vous demandez le régiment d'Anjou, quoique je ne le connoisse point, vous pouvez être pérsuadé que je tâcherai de le servir en ce qui me sera possible. Je ne doute pas qu'il n'ait ce régiment qui est à vous, ce qui est encore une raison particulière pour remplir cette place à votre gré.

Je suis ravi de vous savoir en chemin de Madrid, et le serai encore davantage lorsque vous y serez arrivé; car assurément vos peuples méritent que vous leur marquiez de la reconnoissance de tout ce qu'ils ont fait pour vous.

Je ne sais si vous n'aurez point eu dans votre voyage autant de pluie que nous en avons ici depuis un mois; si cela est, vous devez avoir trouvé de méchants chemins. Pour ceux de tous ces pays-ci, ils sont presque devenus impraticables partout où il n'y a point de pavé, et la rivière de Seine commence à déborder.

<sup>1.</sup> Louis, marquis d'Arpajon, nommé maréchal de camp en 1709, servait en Espagne depuis cette époque.

<sup>2.</sup> Philippe V demandait l'autorisation de lui donner le collier de la Toison d'or.

<sup>3.</sup> Ce personnage, dont le nom est sans doute estropié, n'a pu être identifié; on ne le trouve point parmi les colonels des régiments d'Anjou-cavalerie ou d'Anjou-infanterie qui, d'ailleurs, n'étaient vacants ni l'un ni l'autre en 1711.

Adieu, mon très cher frère, en voilà assez pour ce soir; aimez-moi toujours autant que le mérite la tendresse infinie que j'ai pour vous.

J'oubliois à propos de vous dire que je crois que vous aurez été bien aise d'apprendre que les Anglois n'ont pris qu'un rat <sup>1</sup> en Canada. Cela ne peut qu'augmenter en eux le désir qu'ils ont de la paix et les rendre moins difficiles dans leurs prétentions sur ces pays. Si Ducasse peut arriver bientôt à bon port, j'espère que ce sera le dernier coup d'éperon. Je vous embrasse de tout mon cœur.

Louis.

#### CCIX.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 16 novembre 1711.

Quoique je ne doute pas, mon très cher frère, que l'on ne vous dépêche incessamment un courrier sur le bon train que nos affaires continuent de prendre, je ne veux pas laisser passer néanmoins ce jour d'ordinaire sans vous écrire, ayant résolu de n'y point manquer. L'Angleterre veut toujours la paix, et je ne doute pas que la Hollande, qui s'y est opposée d'abord, n'y vienne aussi à son tour. Vous verrez tout cela plus en détail par ce que le courrier vous portera. Il est constant que les François s'intéressent à votre maintien plus qu'on ne le peut dire.

1. Au sens de manquer son coup, d'où est venu le verbe rater.

Il n'y a pas deux avis là-dessus, et c'est avec un extrême plaisir que je vois qu'il n'y en doit point avoir. Les bons Espagnols pensent de même sans difficulté, et, s'il y a encore quelques mauvais sujets, la paix, sapant le fondement de leurs intentions dépravées, les fera, à ce que j'espère, rentrer tous dans leur devoir.

J'ai appris avec beaucoup de plaisir la manière dont les ennemis ont échoué dans leur entreprise sur Tortose <sup>1</sup>; il faut qu'ils regardent cette ville d'une grande conséquence pour eux, puisque c'est la seconde fois qu'ils tentent la même chose, et en effet il auroit été bien dangereux qu'ils y eussent réussi. Je souhaite que les difficultés pour le siège de Cardone puissent se lever et que la campagne finisse en Catalogne par cette conquête.

Je suis fort aise que les travaux de votre palais de Madrid soient bientôt achevés <sup>2</sup> et que vos peuples puissent vous voir dans votre capitale d'une manière convenable à votre dignité. Le beau temps que vous avez sur les bords du Tage n'est pas de même sur ceux de la Seine. Il y a près de six semaines qu'il pleut presque tous les jours, et il y en a déjà plusieurs que la rivière est débordée.

M. le comte de Toulouse se porte à merveilles de

<sup>1.</sup> M. de Stahrenberg, qui tenait encore en Catalogne pour l'Archiduc, avait cru pouvoir s'emparer de Tortose par suite des intelligences qu'il avait dans la place; il y envoya un corps de trois mille hommes; mais le commandant espagnol déjoua son projet et repoussa les assaillants.

<sup>2.</sup> Philippe V faisait aménager de nouveaux appartements dans le palais de Madrid, et séjournait à Aranjuez en attendant.

sa taille 1; il est dans son dixième jour ; il est presque sûr qu'il en guérira, et il sera délivré d'un mal dont il s'étoit ressenti depuis l'âge de huit ans. Je ne comprends pas comment il avoit pu faire avec cela un exercice semblable à celui qu'il faisoit encore il n'y a pas dix-huit mois.

Comme je vous écrirai encore apparemment dans deux ou trois jours, je finis aujourd'hui ma lettre, mon très cher frère, en vous embrassant de tout mon cœur, et vous conjurant de m'aimer toujours autant que je vous aime.

Louis.

#### CCX.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 18 novembre 1711.

Le courrier qui vous portera cette lettre, mon très cher frère, est chargé des dépêches qui vous instruiront de la bonne suite de la négociation, qui continue d'aller en avant, quoique plus lentement qu'il n'auroit été à souhaiter. Je ne vous répète point ici les choses dont vous serez instruit par le marquis de Bonnac; mais vous jugerez aisément que, les Anglois continuant à tenir ferme, les autres alliés ne pourront se dispenser de traiter et de faire ensuite la paix, qui sera un grand bien pour toute l'Europe;

1. Le comte avait été taillé le 7 novembre par le chirurgien Mareschal d'une fort grosse pierre dans la vessie; il y a beaucoup de renseignements sur la maladie et l'opération dans les Mémoires de Sourches, tome XIII, p. 216, 226, 230, 232-233, 241 et 245.

car je ne doute pas que celle du Nord ne suive la nôtre de près. Il auroit été bien à souhaiter que l'on eût pu attendre aux conférences à s'expliquer comme l'on commence à faire aujourd'hui; mais il n'y a pas moyen de s'en dispenser, si l'on veut avancer ou même ne pas risquer de tout rompre, en donnant lieu aux Anglois de soupçonner notre bonne foi, que vous connoissez être entière. C'est à eux à en avoir aussi de leur côté, et je ne doute pas qu'ils aient compris que l'intérêt du parti royaliste, qui domine présentement, et le particulier des principaux chefs, se trouvent absolument à conclure promptement une bonne paix qui puisse durer. C'est à quoi tout le monde doit tendre, et une des choses auxquelles l'on devra plus s'appliquer dans le traité futur et dans les négociations qui pourront le suivre, sera de couper et d'arracher toutes les semences de guerre, qui ne seront encore que trop fréquentes.

Comme il n'y a pas grandes nouvelles d'ailleurs, je finirai ma lettre avec mes raisonnements, en vous embrassant de tout mon cœur, mon très cher frère, et vous priant de m'aimer autant que le mérite la tendresse infinie que j'ai pour vous; faites aussi, je vous prie, bien des compliments à la reine de ma part.

Louis.

# CCXI.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 23 novembre 1711.

Les nouvelles que vous me mandez par votre lettre du 9 de ce mois, mon très cher frère, sont trop avantageuses pour ne m'en pas réjouir avec vous. J'espère que la grossesse de la reine, qui est une marque du rétablissement de sa santé, achèvera d'emporter tout ce qui pourroit être encore des suites de sa maladie; personne ne vous souhaite plus que moi des successeurs qui vous attachent vos peuples de plus en plus. L'arrivée du vaisseau de l'escadre de Ducasse est très avantageuse; mais il faut que le total arrive à bon port avant que la joie puisse être parfaite et exempte de toute inquiétude <sup>1</sup>.

Vous aurez vu, par les nouvelles que portoit le dernier courrier qui est parti d'ici, qu'il y a lieu d'espérer que la nomination de vos plénipotentiaires ne sera pas inutile, toutes choses continuant à s'acheminer à la paix. Je suis persuadé que vous avez choisi de bons sujets pour cet emploi; j'en connois un qui en est très digne: vous croyez bien que je veux parler du comte de Bergeyck; je regrette seulement qu'il ne puisse pendant ce temps travailler à rétablir l'intérieur de vos affaires, ainsi qu'il a déjà commencé; mais ce qui est différé ne sera pas perdu, à ce que j'espère, et la paix rendra ses travaux plus aisés et plus utiles.

Je comprends aisément que les nouvelles troupes que le Roi envoie en Roussillon vous font plaisir en

<sup>1.</sup> On commençait à être inquiet du retard de l'escadre de Ducasse escortant les galions des Indes, quoiqu'un de ses vaisseaux, commandé par le chevalier de Tourouvre, eût abordé en Galice (*Dangeau*, tome XIV, p. 38).

<sup>2.</sup> Les trois plénipotentiaires désignés par le roi d'Espagne étaient le duc d'Osuna, le comte de Bergeyck et M. de Monté-léon.

obligeant les ennemis d'avoir plus d'attention à ce côté-là et par conséquent à laisser les coudées plus franches au duc de Vendôme.

Je suis ravi que vous vous soyez diverti à la chasse à Aranjuez; nous faisons ici assez souvent des battues de lapins dans les lieux que vous connoissez, et nous chassons aussi aux faisans, qui se sont infiniment multipliés dans le petit et dans le grand parc, depuis que Blouin <sup>1</sup> en a pris soin, c'est-à-dire depuis dix ans et près de onze.

Étant un peu tard ce soir et ayant déjà travaillé un peu de suite, je finis cette lettre, mon très cher frère, en vous embrassant de tout mon cœur, vous priant de m'aimer toujours autant que je vous aime

Louis.

#### CCXII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 30 novembre 1711.

Lorsque je reçus hier, mon très cher frère, votre lettre du 16, par laquelle vous me mandiez les préparatifs que le duc de Vendôme faisoit pour le siège de Cardone, je venois d'apprendre que la ville avoit été emportée l'épée à la main <sup>2</sup> et que l'on atten-

1. Louis Blouin, premier valet de chambre du Roi, était en même temps intendant et gouverneur des châteaux de Versailles et de Marly depuis 1701.

2. Cardone fut emportée d'assaut le 19 novembre par MM. de Muret et d'Arpajon détachés par le duc de Vendôme pour l'assiéger.

doit dans peu la réduction du château; cette nouvelle m'a causé beaucoup de joie. Voilà les ennemis resserrés en Catalogne; la campagne n'y est point inutile, et tout contribue à préparer la paix.

Il y a trois jours que l'on a su par un exprès du comte de Strafford, ambassadeur en Hollande de la princesse Anne, que les passeports pour nos ambassadeurs avoient été expédiés et envoyés à cette princesse, à qui les États Généraux se remettent du choix de la ville où l'on traitera la paix, pressant néanmoins que ce soit à la Haye; mais je crois que l'exclusion que le Roi continue de donner à cette ville fera établir ailleurs le siège de la négociation. Nous sommes donc dans l'attente et de ces passeports, qui doivent nous venir d'Angleterre, et de l'ouverture du Parlement, dont les délibérations seront sans doute absolument favorables à la paix. Cette attente, qui est fort agréable, ne nous empêche pas de travailler fortement aux préparatifs de la campagne, sachant bien que la paix sera meilleure lorsque l'on sera mieux en état de continuer vigoureusement la guerre. On dit cependant de toutes parts que l'on ne la reverra plus et que la paix se conclura incessamment, au grand contentement, je crois, de toute l'Europe, qui en a un très grand besoin.

Le retardement de Ducasse me met dans quelque inquiétude, et elle ne sera finie que lorsqu'il sera arrivé dans vos ports. J'ai appris avec un extrême plaisir la manière dont vous avez été reçu à votre retour à Madrid; les peuples dont on a le cœur comme vous avez celui des Castillans sont bien plus aisés à gouverner que d'autres qui n'obéissent que par res-

pect ou même par crainte. Je suis persuadé que, quoi qu'en puisse dire l'Archiduc, il ne pense plus intérieurement à l'Espagne et qu'il sera content de l'Empire avec tout ce qu'il pourra gagner de proche en proche.

Je suis bien aise que vous soyez content des « ajustamens » que l'on a fait à votre palais. Il faut qu'un roi soit logé convenablement à sa dignité, qui demande de la représentation. J'espère que l'on vous enverra bientôt d'ici beaucoup de choses à vous appartenantes ¹, qui contribueront encore à son ornement et à votre ulilité. Il continue toujours de pleuvoir presque tous les jours depuis sept semaines, ce qui rend les chemins et les rivières même presque impraticables, en sorte que ce transport ne se pourra guère faire devant le printemps.

Voilà, mon très cher frère, ce que j'ai à vous écrire pour aujourd'hui, ayant encore plusieurs choses à faire avant la fin de la journée, vous priant de m'aimer toujours et d'être persuadé que l'on ne peut avoir une plus vive tendresse que celle que j'ai pour vous.

Louis.

# CCXIII.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 17 décembre 1711.

Vous verrez, mon très cher frère, par les nouvelles que vous porte le courrier extraordinaire qui va par-

1. Provenant de la succession du Dauphin.

tir que la négociation continue et s'avance, en sorte que l'on a tout lieu d'en espérer une bonne et prompte issue. Il paroît que les Hollandois se radoucissent et quittent leur première force; il est vrai que la demande qu'ils font à l'égard de vos plénipotentiaires et de ceux des deux Électeurs¹ seroit suspecte si l'on ne voyoit par la fin même qu'ils les admettent aussi dans la suite. Ils ne la font que parce que, ne s'étant pas encore déclarés ouvertement sur votre reconnoissance, ils doivent garder ce ménagement pour l'Archiduc; mais vos affaires seront sûrement entre les mains du Roi: vous connoissez l'amitié qu'il a pour vous, et, s'en trouvant chargé, il ne sera que plus engagé à les bien ménager selon ses intentions et les vôtres.

L'Archiduc se plaint hautement et proteste qu'il ne fera jamais de paix, comme vous le verrez sans doute dans la lettre qu'il en écrit à l'Électeur Palatin; mais tout cela ne sera que du bruit qui n'aboutira à rien, et, quand les principaux d'entre les Alliés seront d'accord, il faudra qu'il les suive malgré qu'il en ait, à moins qu'il ne veuille s'exposer à perdre tout ce qui pourra lui demeurer et peut-être encore davantage.

Vous aurez vu, par la dernière lettre que je vous écrivis le 30 du mois passé, que je savois déjà la prise de la ville de Cardone, et je suis étonné de n'avoir pas appris encore celle du château. Il aura duré

<sup>1.</sup> Les Hollandais refusaient d'admettre les plénipotentiaires de Philippe V, parce qu'ils ne l'avaient pas reconnu comme roi d'Espagne, et ceux des électeurs de Cologne et de Bavière, parce qu'ils avaient été mis au ban de l'Empire.

apparemment plus longtemps que l'on n'avoit cru.

Je ne suis pas surpris que vous ayez été quelques ordinaires sans recevoir de mes lettres, ayant manqué d'écrire une fois pendant le dernier voyage de Marly, et ayant écrit trop tard la semaine suivante; mais vous devez en avoir reçu plusieurs à la fois par un courrier extraordinaire qui vous portoit les dernières nouvelles alors d'Angleterre et les réponses que le Roi y avoit faites.

Il s'est passé ces jours-ci un assez grand mouvement de troupes sur la frontière de Flandres; le maréchal de Montesquiou a fait combler une partie du canal qui va de Lille à Douay et gâter le courant de la Scarpe au-dessous de cette dernière ville, ce qui empêchera d'y faire des magasins si facilement et coûtera du temps et de la dépense aux ennemis pour raccommoder ce que l'on a gâté. Ils ont remué leurs garnisons pour s'opposer à ce travail, mais trop tard, et l'on étoit déjà retiré quand ils se sont mis en mouvement.

Mon frère de Berry s'est donné ces jours passés un tressaillement dans le gros de la jambe, qui l'a obligé de garder le lit pendant les premiers jours¹ et l'empêche encore de bien marcher; mais j'espère que cela n'aura point de suite fâcheuse et qu'il en sera bientôt tout à fait quitte. M. le comte de Toulouse est guéri; il se lève et se rétablit, mais assez lentement.

Voilà, mon très cher frère, tout ce que je sais à

<sup>1.</sup> C'est en jouant à la paume que le duc de Berry s'était donné cette entorse (Dangeau, tome XIV, p. 37).

vous dire pour aujourd'hui, si j'en excepte ce qui regarde ma tendresse pour vous; car je serois long sur ce chapitre, si je disois tout ce qu'elle me fait penser; continuez-m'en toujours une pareille et faites bien mes compliments à la reine.

Louis.

#### CCXIV.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 28 décembre 1711.

Rien ne peut égaler, mon très cher frère, la régularité avec laquelle vous m'écrivez, et je ne puis qu'être très honteux lorsque je manque une seule fois à y répondre de même. Vous aurez vu par ce que vous portoit le dernier courrier que les Hollandois insistoient à ne pas envoyer maintenant les passeports à vos plénipotentiaires; que, sur ce que ne vous reconnoissant point, ce pas auroit emporté la reconnoissance; mais vous aurez vu par leur réponse même que cela ne pouvoit manquer dans la suite; c'est toujours beaucoup que de gagner peu à peu quelque chose sur des ennemis difficiles, enflés de leurs bons succès, et qui voient avec peine qu'ils ne leur seront pas aussi utiles qu'ils se l'étoient imaginé.

Le retardement de la prise du château de Cardone me fait peine ; je sais que le comte de Muret <sup>1</sup> a peu

<sup>1.</sup> Jean-François Lécuyer, comte de Muret, avait été fait lieutenant général en 1710 et quitta alors l'armée de Dauphiné pour aller servir en Espagne.

de munitions, et cependant par les plans que j'ai vus il paroît qu'il auroit besoin de poudre pour miner les diverses enveloppes du château, sans quoi il seroit à craindre que l'assaut ne réussît point. J'ai vu cependant par une lettre du duc de Vendôme qu'il se préparoit à le donner bientôt, et je souhaite qu'il vienne incessamment un courrier avec la bonne nouvelle de cette conquête.

Les dernières d'Angleterre ont parlé de l'ouverture du Parlement et de la harangue de la reine, qui a été en faveur de la paix 1; mais l'on ne sait point encore les réponses du Parlement. On dit cependant que le parti pour la paix a prévalu de peu de voix dans la chambre des seigneurs, mais qu'il a passé de cent cinquante dans celle des communes, ce qui est d'une plus grande conséquence. Une autre nouvelle disoit que, dans la chambre haute, la pluralité l'avoit emporté pour la guerre, à moins que l'Archiduc n'eût l'Espagne; mais, quand cela seroit vrai, on dit que tous les pairs ne sont pas encore arrivés, et la chambre basse est très maîtresse de l'argent. On en saura davantage ce soir ou demain que doit arriver l'ordinaire d'Hollande, et je compte aussi qu'il viendra incessamment un courrier en droiture, chargé des passeports pour les ambassadeurs du Roi. Leurs équipages sont déjà en chemin, et ils ne tarderont pas de s'y mettre eux-mêmes, quand ils en auront la liberté. Si tous ceux avec qui nous aurons à traiter y alloient d'aussi bonne foi que le Roi, la paix seroit

<sup>1.</sup> Voyez le compte rendu de la séance d'ouverture dans les Mémoires de Sourches, tome XIII, p. 260-261.

bientôt conclue; mais je ne doute pas qu'il n'arrive beaucoup de contre-temps de la part de ceux qui ne la veulent point, et qu'ils ne tâchent de faire recommencer la campagne, qu'il seroit bon de prévenir du moins par quelque suspension d'armes, si l'on ne le pouvoit par la conclusion du traité. Il faut s'en remettre sur cela comme sur toute autre chose à la volonté de Dieu, en faisant cependant de notre côté tout ce qui se peut pour terminer tout ceci par une bonne et solide paix. Je suis bien assuré, mon très cher frère, que ces sentiments sont les vôtres, et j'espère que les miens y seront toujours conformes. J'en dis de même de ce que je pense sur votre chapitre et vous sur le mien, vous priant de m'aimer toujours autant que le demande la tendresse extrême que j'ai pour vous.

Louis.

# CCXV.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 4 janvier 1712.

Cette lettre étant, mon très cher frère, la première que je vous écris de cette année, je dois commencer par vous y souhaiter toutes sortes de bonheurs et de prospérités. Vous connoissez assez ma tendresse pour être assuré de la sincérité de ce souhait. Un des plus grands que nous puissions avoir dans le cours de cette année, c'est une bonne paix qui puisse durer longtemps à la satisfaction de tout le monde. J'espère qu'enfin Dieu nous l'enverra.

Nous avons reçu les passeports pour les ambassadeurs du Roi le premier jour de l'an précisément 1. Ils doivent partir après-demain, et je puis vous assurer que, tant que vos intérêts passeront par leurs mains seules, ils y auront une attention plus exacte que vos plénipotentiaires eux-mêmes, ou égale du moins. C'est dans ces sentiments qu'ils partent, et c'est dans ces sentiments que le Roi, qui les envoie, est encore plus qu'eux. Pour moi, vous ne doutez pas que je ne les aie bien à cœur et que je ne fasse tout ce qui me sera possible pour les ménager à votre plus grand avantage.

Voilà donc la négociation sur le point de commencer; mais l'ouvrage n'est pas fini pour cela. Ceux qui gouvernent la Hollande n'y entrent qu'à regret, et l'on doit s'attendre à de grandes difficultés et à de grandes contradictions ; les propositions même que les Alliés feront d'abord seront bien différentes du but auquel on prétend les amener, et toutes ces choses ne doivent ni surprendre, ni rebuter; mais il faut aller avec patience pour arriver au terme que l'on s'est proposé, et j'espère qu'avec l'aide de Dieu l'on surmontera tous les obstacles et que l'on y arrivera. C'est lui qui n'a pas permis que les succès des ennemis continuassent comme ils avoient commencé et qui a renversé une grande partie de leurs projets, et c'est lui qui, étant un Dieu de paix, nous la donnera, afin que nous ayons lieu de le mieux servir dans la tranquillité et dans le repos qui nous est si nécessaire.

<sup>1.</sup> Dangeau en effet annonce cette nouvelle le 1er janvier (tome XIV, p. 51).

La longueur du siège de Cardone m'afflige, et je crains que la mauvaise saison jointe au manque de vivres ne fasse échouer cette entreprise. J'espérerai toujours cependant qu'elle finira heureusement par l'extrême désir que j'en ai.

Je ne vous en dirai pas davantage pour ce soir, mon très cher frère, ayant à entretenir l'abbé de Polignac <sup>1</sup> qui part d'ici demain matin. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous demande la continuation d'une amitié qui m'est bien chère.

Louis

#### CCXVI.

#### A LA REINE D'ESPAGNE.

A Versailles, le 4 janvier 1712.

Le renouvellement de l'année me donne lieu, Madame, de me présenter à Votre Majesté en la lui souhaitant aussi heureuse qu'elle la peut désirer et suivie d'un grand nombre d'autres pareilles.

Vous verrez, par la lettre que j'écris au roi et par les nouvelles que vous recevrez d'ici, que l'on est sur le point d'ouvrir les conférences de la paix; c'est je crois un des plus grands biens qui puissent nous arriver dans le cours de cette année, et j'espère qu'il viendra malgré les difficultés qui s'opposeront

1. Melchior, abbé de Polignac, qui devait recevoir le chapeau de cardinal en 1713, était un des plénipotentiaires français aux conférences d'Utrecht, avec le maréchal d'Huxelles et Mesnager. sans doute à sa conclusion. Il ne tiendra pas à moi, Madame, qu'elles ne soient surmontées et qu'en agissant pour les intérêts du roi mon frère autant qu'il pourra dépendre de moi, je ne vous fasse connoître, Madame, combien l'amitié que j'ai pour Votre Majesté est véritable et combien je désire mériter la continuation de la sienne.

Louis.

#### CCXVII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 11 janvier 1712.

Vous avez bien raison, mon très cher frère, d'avoir grande confiance au Roi; je vous puis assurer qu'il a vos intérêts bien à cœur et qu'ils sont entre ses mains aussi bien que vous le pouvez désirer. Vous le verrez aisément par les remarques qu'il a faites sur le plein pouvoir que vous venez de lui envoyer, puisqu'il trouve que vous lui en dites trop et que les ennemis en pourroient tirer des inductions désavantageuses pour vous. Vous jugez bien par là que nous n'avons pas d'envie de jeter ce qui vous appartient à la tête des Alliés pour ainsi dire, et que nous sommes en intention de nous en servir le plus utilement qu'il se pourra pour vous et pour nous.

Nos plénipotentiaires sont partis il y a quelques jours, et l'arrivée de votre pouvoir ne leur sera pas peu utile. J'espère que, quand ils diront que le Roi l'a entre ses mains, ils en seront crus sur leur parole, et qu'il ne sera pas nécessaire de le faire voir ; mais, s'ils ne peuvent pas s'en dispenser pour commencer à traiter, ils ne le feront qu'à la dernière extrémité par la raison que je viens de vous dire des conséquences dangereuses que les ennemis en pourroient tirer. Je suis sûr que vous serez content de la manière ferme et négative dont ils recevront leurs premières propositions ; car il ne fait pas doute qu'ils ne demandent l'Espagne et les Indes pour l'Archiduc, et les Anglois le feront eux-mêmes pour ne pas parler différemment des autres ; mais ils changeront de langage les premiers, et les Hollandois y seront aussi obligés à leur tour.

Il est fâcheux que le malheureux événement de la levée du siège de Cardone soit arrivé en ce tempsci 1 et que la campagne de Catalogne n'ait servi de rien. Le désir que j'avois de la réussite de cette entreprise m'a fait sentir vivement l'inconvénient de n'y avoir pu réussir et d'être obligé de prendre des quartiers en Aragon. Il faut travailler aux magasins pendant l'hiver pour être de bonne heure en état de repasser la Sègre et d'avancer en Catalogne plus que l'on n'a fait cette année. Si Ducasse pouvoit bientôt arriver, l'argent qu'il apporteroit donneroit lieu de presser ces préparatifs et ne feroit, je crois, pas un mauvais effet à Utrecht; car plus on nous verra en état de recommencer la campagne, et plus l'envie en diminuera à ceux des ennemis qui le désirent.

Je vous avois écrit il y a quatre jours par le sieur

<sup>1.</sup> M. de Muret n'avait pu s'emparer du château de Cardone et avait dû abandonner la ville à la fin de décembre.

d'Aubigny <sup>1</sup>, qui devoit partir avant-hier, au sujet de nos partages. Mais, comme son départ est retardé de quelques jours, je le ferai quand il sera sur le point de s'en aller, et pour aujourd'hui, mon très cher frère, je vous embrasserai de tout mon cœur, en vous priant de m'aimer toujours autant que le mérite la tendresse extrême que j'ai pour vous.

Louis.

#### CCXVIII.

#### AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 18 janvier 1712.

Je suis bien sensible, mon très cher frère, aux souhaits que vous me faites pour le commencement de cette année; j'en connois la sincérité, connoissant votre amitié et vous aurez sans doute reçu pareillement ceux que je vous ai faits à la même occasion.

Il est certain qu'une bonne paix est ce qui nous peut arriver de meilleur, et j'espère que Dieu aura la bonté de nous la donner malgré les contradictions auxquelles on se doit attendre. Le Roi va demander aux évêques de faire faire des prières publiques pour l'obtenir de Dieu; il n'y a personne qui ne s'acquitte de bon cœur de ce devoir, et l'on peut se flatter qu'elles auront leur effet.

1. Jean Bouteroue d'Aubigny, écuyer de la princesse des Ursins et son favori, qu'elle employait pour des missions secrètes et confidentielles; il était alors en France pour tâcher d'obtenir que Louis XIV exigeât, par la signature de la paix, la constitution d'une petite souveraineté indépendante pour sa maîtresse sur les confins du Luxembourg.

Nous saurons dans peu de jours de quelle manière les conférences se seront ouvertes à Utrecht; mais, pour leur conclusion, je crains fort qu'elle ne soit pas si prochaine que l'on l'avoit cru d'abord.

Vous verrez dans les nouvelles publiques que le parti dominant en Angleterre ne s'endort point, et qu'il attaque directement le duc de Marlborough<sup>1</sup>; il est certain qu'il ne peut se soutenir que par des partis de force et que, s'il commence à plier, le parti opposé, qui est le plus riche, reprendra aisément le dessus.

Étant prêt à partir pour Marly et n'ayant rien davantage d'important à vous entretenir, je vous embrasse tendrement, mon très cher frère, et vous prie de m'aimer toujours comme je vous aime.

Louis.

# CCXIX.

# AU ROI PHILIPPE V.

A Versailles, le 8 février 1712.

Vous n'aurez ce soir qu'un très petit mot de moi, mon très cher frère, quoiqu'il y ait plusieurs ordinaires que je ne vous aie écrit.

Madame la Dauphine a souffert toute la nuit dernière et une partie du jour une extrême douleur près de l'oreille, pour laquelle elle a été saignée deux fois; elle en est soulagée ce soir, et j'espère

1. Marlborough et sa femme, attaqués vivement par le parti whig, furent obligés de quitter temporairement l'Angleterre. qu'elle en sera quitte demain. Cela a été précédé d'un accès de fièvre, et elle l'a encore ce soir, ce qui ne se peut autrement, vu ce qu'elle a souffert; mais le tout a été sans aucun danger et finira bientôt à ce que l'on espère <sup>1</sup>. C'est la raison qui l'empêchera d'écrire aujourd'hui à la reine; je vous prie de le lui dire de sa part en lui faisant aussi bien mes compliments.

Le marquis de Bonnac vous instruira du commencement des conférences d'Utrecht et de la bonne disposition qui continue pour la paix, surtout en Angleterre.

Adieu, mon très cher frère, je vous embrasse et vous aime plus tendrement que je ne le puis dire.

Louis.

1. La Dauphine mourut le vendredi 12 février à huit heures du soir, et le duc de Bourgogne, tombé malade lui-même depuis quelques jours, la suivit dans la tombe le jeudi matin 18 février, dix jours après la date de la présente lettre, qui est la dernière qu'il adressa à son frère. Il faut lire dans les Mémoires de Saint-Simon, édition Boislisle, tome XXII, p. 272 et suivantes, le récit de la mort du Dauphin et de la Dauphine.

# APPENDICES



# APPENDICE 1.

# LETTRES DU DUC DE BOURGOGNE

#### A DIVERSES PERSONNES

(1695-1711).

On trouvera réunies dans cet appendice une soixantaine de lettres du duc de Bourgogne adressées à diverses personnes. Dix seulement sont inédites 1; toutes les autres sont déjà connues; mais elles sont dispersées dans divers recueils. Aussi nous avons cru utile de les réunir, de manière à former un ensemble qui renferme tout ce qu'il a été possible de retrouver de la correspondance du prince, en dehors des lettres qui ont été publiées par M. le marquis de Vogüé dans son livre Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier et de celles que le général Pelet a insérées dans ses Mémoires militaires relatifs à la guerre de la succession d'Espagne 2.

Les publications d'où sont extraites les lettres ci-après (exception faite pour les inédites) sont au nombre de sept :

1º Il y a d'abord un lot de quatorze pièces 3, qui fai-

- 1. Ci-après, nºs III, XXI, XXIII, XXIX, XXXIV, XLVIII, LII, LX et LXI.
- 2. On trouvera dans l'Appendice II, ci-après, une liste chronologique complète de toutes les lettres connues du duc de Bourgogne.
- 3. Ci-après,  $n^{os}$  II, IV-VII, X, XI, XV, XXX, XXXI, XXXIX, XL, XLIII et XLIV.

saient partie d'une collection de lettres de princes et princesses adressées à M<sup>me</sup> de Maintenon. Les originaux autographes en existaient à la bibliothèque du Louvre; ils ont disparu dans l'incendie de 1871. Mais, en 1822, la Société des Bibliophiles français avait publié toutes ces pièces dans le tome II de ses Mélanges. Ce volume est aujourd'hui assez rare pour que l'administration de la Bibliothèque nationale l'ait fait placer dans la Réserve. De ces lettres, les quatre qui se rapportent à l'année 1701 ont été reproduites à nouveau dans le Bulletin des Comités historiques: Histoire, sciences et arts, volume de 1852. Enfin Théophile Lavallée a compris dans sa Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon toutes les lettres provenant de cette source antérieures à l'année 1704.

2° Vient ensuite le recueil de la Correspondance de Fénelon (1827-1829, 11 vol. in-8°); on y rencontre dans le tome I onze lettres du prince à son précepteur 1.

3° En 1782, l'abbé Proyart, principal du collège du Puy, fit paraître en deux petits volumes in-12 une Vie du Dauphin père de Louis XV, dans laquelle il a inséré, soit des pièces entières, soit des fragments de lettres et de mémoires émanés du prince. Ces documents lui avaient été communiqués, dit-il, par l'abbé Soldini, confesseur de Louis XVI; celui-ci les avait trouvés dans les papiers du Dauphin, père de Louis XVI, qui lui avaient été confiés par sa veuve Marie-Josèphe de Saxe.

Cela indiquerait, d'une part, que les papiers du duc de Bourgogne n'ont pas tous été brûlés, comme le dit Saint-Simon <sup>2</sup>, d'autre part, qu'il existait dans la famille royale des espèces d'archives de famille, où étaient conservés certains papiers présentant un caractère plus intime ou

<sup>2.</sup> Mémoires, édition Boislisle, t. XXII, p. 357-361, avec la note de la page 361.

rappelant des souvenirs plus particuliers. Que sont devenus ces papiers? Ont-ils disparu dans la tourmente révolutionnaire? Sont-ils encore en la possession des héritiers de la branche aînée de la maison de Bourbon? C'est ce qu'il n'a pas été possible d'élucider. — Quoi qu'il en soit, les documents publiés par l'abbé Proyart présentent un caractère certain d'authenticité. Trois d'entre eux (ci-après, nºs xxiv, xxix et Lv), dont il n'a donné que des fragments, se retrouvent dans les Mémoires de Noailles; un autre (n° vIII), dans la Correspondance de Fénelon; pour un cinquième (nº xxxiv), nous avons pu copier l'original même et constater sa parfaite conformité avec le fragment donné par l'abbé Proyart, sans doute d'après une minute; car il est probable que les documents qu'il eut entre les mains n'étaient que des minutes, brouillons ou copies. - On peut regretter seulement que cet éditeur n'ait publié souvent que des fragments des pièces qui lui passaient sous les yeux; quel intérêt capital présenterait aujourd'hui pour nous une publication complète? Les pièces insérées ci-après qui proviennent exclusivement de cette source sont les nos xIII, XXI, XXII, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV-XXXVIII, XLI, XLII, LIII, LIV, LVII-LIX, LXII et LXIII; d'autres, publiées en totalité dans d'autres recueils, se trouvent également en extraits dans l'œuvre de l'abbé Proyart 1.

4º Nous avons déjà parlé ci-dessus de la Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, dont quatre volumes seulement ont été publiés en 1865-1866 par Théophile Lavallée; la mort a interrompu son œuvre après le quatrième volume, qui s'arrête à l'année 1701 et alors que le cinquième volume, qui n'a pas été mis dans le commerce, mais qui existe dans certaines bibliothèques, était poussé jusqu'à 1703. L'éditeur a intercalé dans les lettres de M<sup>me</sup> de Maintenon celles qu'elle reçut de diverses personnes, et notamment du duc de Bourgogne. C'est comme

<sup>1.</sup> Nos viii, xxiv, xxv, xxxiv, xlix et lv.

cela qu'il fut amené à reproduire les pièces déjà publiées par les Bibliophiles français <sup>1</sup> et à en publier d'autres qui se trouvaient inédites dans les manuscrits des Dames de Saint-Cyr<sup>2</sup>.

5° L'abbé Millot, en composant, au moyen des archives de cette famille, le recueil qu'il a intitulé Mémoires du maréchal de Noailles, y intercala un certain nombre de lettres du duc de Bourgogne adressées, soit à M<sup>me</sup> de Maintenon, soit au duc de Noailles. Celles destinées à la première, au nombre de huit, toutes relatives à la campagne de 1708, ont été insérées par M. le marquis de Vogüé, dans Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier; nous ne les reproduisons pas ici. Quant aux quatre adressées à Adrien-Maurice, duc d'Ayen, puis de Noailles, on les trouvera ci-après sous les nos xxxv, xxv, xxxv, xxx

6° La copie de la correspondance adressée au duc de Vendôme, qui est conservée à la Bibliothèque nationale dans le ms. Français 14178, renferme douze lettres du prince à Vendôme. Huit d'entre elles, relatives à l'année 1708, ont été publiées par M. de Vogüé dans le recueil cité ci-dessus; une autre, du 13 octobre, lui a sans doute échappé; nous la donnons ci-après (n° L), quoique M. de Boislisle l'ait déjà insérée dans l'Appendice du tome XVI des Mémoires de Saint-Simon, p. 606. Il avait de même donné dans le tome XX du même ouvrage, p. 446, celle du 2 février 1711, qu'on trouvera plus loin sous le n° LVI. Au contraire, celles du 10 octobre 1703 et du 11 mai 1711 étaient restées inédites; nous les publions ci-après, n°s xxI et LXI.

7° Enfin, Le Bouyer de Saint-Gervais, éditeur des Mémoires du maréchal Catinat, a publié et reproduit en fac-similé dans cet ouvrage une lettre du duc de Bourgogne au maréchal, qu'il attribue, on ne sait par quelle

<sup>1.</sup> Nos II, IV-VII, X, XI et XV.

<sup>2.</sup> Nos xvII et xvIII.

aberration, au prince Louis de Bade; elle a trouvé place dans le présent appendice sous le n° xiv.

Nous aurions été heureux de joindre à ces lettres le texte des quatre que possède la célèbre collection de sir Alfred Morrisson. La première, datée du 9 septembre 1702 et adressée au roi Philippe V, n'est entrée dans le cabinet du collectionneur anglais que depuis moins de trente ans. M. de Boislisle avait pu auparavant en prendre une copie, et il l'a publiée dans le tome X des Mémoires de Saint-Simon, p. 194, note 1, et nous l'avons rééditée dans le tome I<sup>er</sup> de la présente publication, sous le n° vII. Pour les trois autres, qui portent les dates des 24 septembre 1702, 31 juillet et 27 septembre 1708 et qui sont adressées à des destinataires qui n'ont pas été identifiés, nous n'avons pu arriver à en obtenir une copie; il faut donc nous résigner à ne faire qu'en signaler l'existence.

On pourrait encore trouver certainement, soit dans des bibliothèques publiques, soit plutôt dans des archives privées, quelques autres lettres du duc de Bourgogne; mais il est probable que cette récolte serait peu abondante. En somme, sauf les trois grandes collections : archives espagnoles d'Alcala-de-Hénarès (lettres à Philippe V et à la reine sa femme, objet de la présente publication), archives du ministère de la Guerre (lettres au Roi et à Chamillart des années 1703 et 1708, qui forment l'appendice de notre tome I<sup>er</sup>), et archives du château de Saint-Aignan (lettres au duc de Beauvillier publiées par M. le marquis de Vogüé), les lettres du duc de Bourgogne sont certainement très rares, et les quinze lettres originales que possède M. le marquis de Montgon et que M. de Vogüé a jointes à celles au duc de Beauvillier, forment une exception remarquable, qui n'a probablement pas sa pareille.

I.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

[Fontainebleau], 23 octobre 16952.

Mon rhume va beaucoup mieux, ou plutôt est fini. J'ai commencé à sortir depuis deux jours. Nous avons eu jusque là vilain temps, avec une pluie presque continuelle. Nous retournerons à Versailles après demain, où je reprendrai mon train ordinaire; car cette maladie m'avoit un peu dérangé. Quand je suis parti de Versailles, le serin sortoit de mue et recommençoit à chanter. J'ai achevé l'histoire de François I<sup>er</sup>, et je suis au milieu du quatrième livre de Tacite. J'espère qu'il sera achevé dans trois semaines. Je souhaite de vous revoir bientôt en bonne santé. En attendant, soyez bien persuadé, je vous prie, de l'amitié que j'ai pour vous. N'oubliez pas de temps en temps de m'écrire : vos lettres me font toujours plaisir.

Louis.

1. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 60.

2. Dans la Correspondance de Fénelon cette lettre est datée à tort de 1696; elle est de l'année précédente. En effet, en 1695, la cour quitta Fontainebleau le 25 octobre, comme le prince le dit; en 1696, elle y resta jusqu'au 7 novembre, et ce fut pendant ce séjour que la princesse de Savoie, fiancée au duc de Bourgogne, arriva à Fontainebleau; il semble que le prince aurait dû faire allusion à cet événement, s'il avait écrit en 1696.

#### II.

# A Madame de Maintenon 1.

28 décembre 1697.

M. de Beauvillier, Madame, vient de me dire la bonté qu'a le Roi de m'augmenter mes menus plaisirs jusqu'à trois mille livres par mois <sup>2</sup>. Je vous prie de vouloir bien lui marquer ma reconnoissance et d'être persuadée que je suis très sensible à l'amitié que vous me faites paroître dans toutes les occasions. Je vous assure, Madame, que j'y répondrai comme je dois.

Louis.

#### III.

A la duchesse de Savoie 3.

A Versailles, ce 31 mai 1699.

# Madame,

Ma joie a été complète en apprenant en même temps votre parfaite santé et la naissance d'un prince dont Dieu

1. Autographe de la bibliothèque du Louvre, brûlé en 1871, paru dans le tome II des Mélanges publiés par la Société des bibliophiles français (1822), dans le Journal de Dangeau, tome VI, p. 126, note, et réimprimée par Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome IV, p. 191.

2. Il n'avait auparavant que cinq cents francs. Le Roi accorda la même somme de trois mille livres à la duchesse de Bour-

gogne.

3. Original vendu par Étienne Charavay, le 2 décembre 1889, nº 32 du Catalogue.

a récompensé votre vertu <sup>1</sup>. Vous auriez sûrement été satisfaite si vous aviez été témoin de mes premiers mouvements, et je suis certain qu'ils vous auroient convaincue que ma tendresse pour vous est telle que vous la pouvez désirer et qu'elle doit être.

Louis.

IV.

A Madame de Maintenon 2.

A Toulouse, le 16 février 1701.

Je vous suis infiniment obligé, Madame, de la peine que vous avez à faire ce que je vous ai prié, puisque c'est une marque de votre amitié; mais en même temps je vous assure que vous ne pouvez m'en donner une plus grande qu'en achevant de résoudre le Roi à me permettre d'aller à la guerre, s'il y en a. Je viens de lui écrire une seconde lettre pour le presser de nouveau, en cas qu'il n'ait pas encore pris son parti. Je vous conjure aussi de regarder en ceci mes intérêts et de passer par-dessus la peine que cela vous peut faire. Je suis ravi que vous ayez approuvé le

- 1. Victor-Amédée-Joseph-Philippe, prince de Piémont, né le 6 mai 1699, mort le 22 mars 1715; la duchesse n'avait eu jusqu'alors que des filles, dont la duchesse de Bourgogne était l'aînée.
- 2. Autographe de la bibliothèque du Louvre, publiée dans le tome II des Mélanges des Bibliophiles français, dans le Bulletin des Comités historiques: Histoire, sciences et lettres, 1852, p. 102, dans le Journal de Dangeau, tome VIII, p. 38, et reproduite par Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome IV, p. 383, avec la date erronée du 6 février. Les princes n'arrivèrent à Toulouse que le 13 (Dangeau, tome VIII, p. 36).

style de ma première lettre au Roi <sup>1</sup>. Je l'ai faite tout de mon mieux, et, dans une occasion comme celle-ci, j'ai cru que je ne devois rien oublier. Je finis en vous suppliant, Madame, d'être toujours persuadée de la sincère amitié que j'ai pour vous et qui ne sauroit qu'augmenter toujours.

Louis.

V.

# A Madame de Maintenon 2.

A Villefranche <sup>3</sup>, le 18 février 1701.

Je suis ravi, Madame, que mon inquiétude n'ait pas été longue. J'espérois toujours que le succès seroit tel que je le souhaitois, et ce qui me fait un sensible plaisir est de croire que vous n'avez pas eu peu de part à ce qui me donne à présent de la joie. Je vous prie de m'excuser si j'avois été un peu inquiet de voir que vous aviez de la peine à presser le Roi dans cette occasion; mais je reconnois à présent que ce n'étoit qu'un effet de votre amitié, sur quoi j'ai toujours compté et dont je ressens si souvent les effets. Je vous prie, Madame, d'être persuadée de ma reconnoissance et de l'amitié que j'ai pour vous, qui ne finira jamais.

Louis.

1. On remarquera qu'aucune des lettres intimes du prince au Roi, son grand-père, ne nous est parvenue.

2. Même origine que la lettre précédente; Mélanges des Bibliophiles français; Bulletin des Comités, p. 103; Correspondance générale, p. 386.

3. Villefranche-de-Lauraguais.

#### VI.

# A Madame de Maintenon 1.

A Marseille, le 9 mars 1701.

Je suis fort sensible, Madame, à l'intérêt que vous prenez à ma santé <sup>2</sup>; je crois que présentement vous êtes hors
de l'inquiétude où elle vous a mise, et que vous savez que
je suis parfaitement rétabli. Je vis hier les galères dans le
port, et j'en fus charmé. Je souhaiterois bien de pouvoir
les voir en mer; mais il fait ici un vent qui ne leur permet
pas de sortir. Je vous avoue que, depuis que le Roi m'a
assuré que j'irois à la guerre et qu'il prépare tout pour
cela, comme vous me l'avez mandé, je suis encore plus
curieux de nouvelles qu'auparavant, quoique naturellement
je le sois beaucoup. Excusez, Madame, si ma lettre est si
courte; mais nous sommes ici dans un endroit où je n'ai
pas beaucoup de temps et où il y a toujours quelque chose
de nouveau à voir; mais je vous supplie d'être toujours
persuadée de la sincère amitié que j'ai pour vous.

Louis.

<sup>1.</sup> Autographe du Louvre; Mélanges des Bibliophiles français; Bulletin des Comités, p. 114; Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, p. 415.

<sup>2.</sup> Il avait eu quelques accès de fièvre (Dangeau, tome VIII, p. 41).

#### VII.

# A Madame de Maintenon 1.

A Romans, le 2 avril 1701.

Je suis ravi, Madame, que le Roi m'ait permis de prendre la poste à Dijon, et j'espère, par ce moyen, me rendre le 20 à Versailles?. Nous avons appris ce matin les propositions que les Hollandois sont au Roi, et il me paroît que ce n'est pas une marque qu'ils veuillent la paix. Vous savez bien que je n'en serois pas fâché; mais il faut attendre là-dessus les dispositions de la divine Providence, qui sait mieux que nous-mêmes ce qui nous convient. J'ai appris aussi que la plupart des dames du palais étoient malades par la crainte du départ de leurs maris, ou d'autres par leur départ même. Je suis ravi quand je songe que je serai moi-même bientôt témoin de ces afflictions; mais ce n'est pas cela qui me touche le plus de mon arrivée. Vous connoissez des gens que je ne serai pas fâché de revoir, comme je vous l'ai déjà dit. Vous voulez bien que je finisse, Madame, en vous remerciant des avis que vous me donnez dans votre lettre, et en vous assurant que je ne crois pas pouvoir trouver de meilleure manière pour vous marquer mon amitié qu'en exécutant de si sages conseils.

Louis.

- 1. Autographe du Louvre; Mélanges des Bibliophiles français; Bulletin des Comités, p. 117; Correspondance générale, tome IV, p. 422.
- 2. Mémoires de Saint-Simon, édition Boislisle, tome VIII, p. 270.

#### VIII.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

A Versailles, le 22 décembre 1701.

Enfin, mon cher archevêque, je trouve une occasion favorable de rompre le silence où j'ai demeuré depuis quatre ans 2. J'ai souffert bien des maux depuis; mais un des plus grands a été celui de ne pouvoir point vous témoigner ce que je sentois pour vous pendant ce temps, et que mon amitié augmentoit par vos malheurs, au lieu d'en être refroidie. Je pense avec un vrai plaisir au temps où je pourrai vous revoir; mais je crains que ce temps ne soit encore bien loin. Il faut s'en remettre à la volonté de Dieu, de la miséricorde duquel je reçois toujours de nouvelles grâces. Je lui ai été plusieurs fois bien infidèle depuis que je vous ai vu; mais il m'a fait toujours la grâce de me rappeler à lui, et je n'ai, Dieu merci! point été sourd à sa voix. Depuis quelque temps, il me paroît que je me soutiens mieux dans le chemin de la vertu. Demandez-lui la grâce de me confirmer dans mes bonnes résolutions et de ne pas permettre que je redevienne son ennemi, mais de m'enseigner lui-même à suivre en tout sa sainte volonté. Je continue toujours à étudier tout seul, quoique je ne le fasse plus en forme depuis deux ans, et j'y ai plus de goût que jamais; mais rien ne me fait plus de plaisir que la métaphysique et la morale, et je ne sau-

2. C'est-à-dire, depuis la disgrâce qui avait atteint Fénelon en 1697; il vivait depuis lors relégué dans son diocèse.

<sup>1.</sup> Correspondance de Fénelon, tome I, p. 116. Il y a des fragments de cette lettre dans la Vie du Dauphin père de Louis XV, par l'abbé Proyart, tome I, p. 83.

rois me lasser d'y travailler. J'en ai fait quelques petits ouvrages, que je voudrois bien être en état de vous envoyer, afin que vous les corrigeassiez, comme vous faisiez autrefois mes thèmes. Tout ce que je vous dis ici n'est pas bien de suite; mais il n'importe guère. Je ne vous dirai point ici combien je suis révolté en moi-même contre tout ce qu'on a fait à votre égard; mais il faut se soumettre à la volonté de Dieu, et croire que tout cela est arrivé pour notre bien. Ne montrez cette lettre à personne du monde, excepté à l'abbé de Langeron<sup>1</sup>, s'il est actuellement à Cambray; car je suis sûr de son secret, et faites-lui mes compliments, l'assurant que l'absence ne diminue point mon amitié pour lui. Ne m'y faites point non plus de réponse, à moins que ce ne soit par quelque voie très sûre et en mettant votre lettre dans le paquet de M. de Beauvillier, comme je mets la mienne; car il est le seul que j'aie mis de la confidence, sachant combien il lui seroit nuisible qu'on le sût. Adieu, mon cher archevêque, je vous embrasse de tout mon cœur, et ne trouverai peutètre de bien longtemps l'occasion de vous écrire. Je vous demande vos prières et votre bénédiction.

Louis.

1. François Andrault de Langeron, qui avait été nommé lecteur des princes en 1689, fut compris dans la disgrâce de Fénelon, avec lequel il était intimement lié; il se retira à Cambray et y mourut en 1710.

IX.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

A Péronne, le 25 avril [1702], à sept heures.

Je ne puis me sentir si près de vous sans vous en témoigner ma joie, et en même temps celle que me cause la permission que le Roi m'a donnée de vous voir en passant. Il y a mis néanmoins la condition de ne point vous parler en particulier; mais je suivrai cet ordre, et néanmoins pourrai vous entretenir tant que je voudrai, puisque j'aurai avec moi Saumery<sup>2</sup>, qui sera le tiers de notre première entrevue après cinq ans de séparation. C'est assez vous en dire de vous le nommer, et vous le connoissez mieux que moi pour un homme très sûr, et, qui plus est, fort votre ami. Trouvez-vous donc, je vous prie, à la maison où je changerai de chevaux, sur les huit heures ou huit heures et demie. Si par hasard trop de discrétion vous avoit fait aller au Cateau, je vous donne le rendezvous pour le retour, en vous assurant que rien n'a jamais pu diminuer ni ne diminuera jamais la sincère amitié que j'ai pour vous.

Louis.

1. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 113.

<sup>2.</sup> Jacques-François de Johanne, marquis de Saumery, sousgouverneur des enfants de France en 1690, n'avait pas été disgracié en même temps que Fénelon, quoique très lié avec lui, grâce au duc de Beauvillier, qui avait répondu au Roi de sa loyauté.

X.

## A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Xanten, le 3 mai 1702.

J'ai cru, Madame, ne devoir point vous écrire que pour vous rendre compte de mon heureuse arrivée à l'armée, et de mon passage, que les ennemis n'ont nullement songé à inquiéter. J'espère que le Roi cessera d'être dans l'inquiétude où je crains que ce passage ne l'ait jeté. J'avoue qu'il pouvoit y paroître d'abord quelque fondement; mais, quand on est venu au fait et au prendre, nos précautions ont paru à leur tour presque inutiles, et nous n'avons pas eu seulement de nouvelles des ennemis. Au reste, Madame, comme je sais que vous étiez vous-même en quelque inquiétude sur ma santé, je puis vous assurer qu'elle est très bonne, que je mange avec grand appétit et dors fort bien, quoique j'aie assez fatigué depuis quelques jours. J'espère qu'en me ménageant et m'épargnant les fatigues inutiles, le reste de la campagne ira de même. Je ne puis finir ma lettre sans vous renouveler les témoignages d'une amitié qui, quoi qu'on en ait pu dire, est très sincère, et vous prier de me conserver celle dont vous m'avez toujours donné tant de marques.

Louis.

Si je songe à me conserver de ce côté-ci, songez aussi je vous prie, à conserver une personne à qui vous savez

1. Autographe de la Bibliothèque du Louvre; Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles français, 1822, p. 53; Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome V, p. 155.

que je prends quelque intérêt 1; car j'aurois peur qu'elle ne se sît malade, et vous êtes la seule de qui elle pourra suivre les conseils là-dessus.

#### XI.

## A Madame de Maintenon?

Au camp de Xanten, le 26 mai 1702.

Quand j'aurois des affaires plus fréquentes et plus pressées que celles qui m'ont occupé jusqu'ici, je serois bien fâché, Madame, de ne pas trouver quelquefois le temps de vous saire souvenir de moi et de vous remercier des avis que vous m'avez donnés dans votre lettre. J'en ai profité sur-le-champ, et j'ai écrit au Roi plusieurs lettres de suite, pour lui rendre compte des choses à mesure qu'elles arrivoient. Mais ce qui me fait un extrême plaisir, c'est qu'il me revient de tous côtés que le Roi est content de moi. J'avoue que c'est ce que je désirois avec le plus d'empressement, et j'espère que, s'il se trouve à faire quelque chose de plus considérable que ce qui s'est passé usqu'ici, je continuerai toujours à mériter son approbation. C'est à quoi je prétends m'appliquer principalement, et je suis sûr que vous ne désapprouverez pas ce dessein. Je n'ai pas encore eu jusqu'ici des choses bien agréables à conduire, et tous les gens qui sont ici conviennent qu'ils n'ont jamais vu un pareil commencement de campagne. Le convoi qui va arriver demain ou après nous mettra

<sup>1.</sup> La duchesse de Bourgogne.

<sup>2.</sup> Autographe de la Bibliothèque du Louvre; publiée dans les mêmes recueils que la précédente.

plus à notre aise et nous donnera lieu de paroître plus que nous n'avons fait jusqu'ici. On dit que les ennemis se retranchent fort dans le poste où ils sont, à six lieues de nous. Nous ne manquons pas de bonne volonté, et, si nous pouvons trouver quelque jour à leur faire du dommage et même à les attaquer, nous n'en perdrons pas certainement l'occasion. Je vous supplie, Madame, de me garder toujours quelque place dans l'honneur de votre amitié, et d'être persuadée que la mienne ne sauroit être plus sincère.

Louis.

#### XII.

Au marquis de Denonville 1.

Du camp de Xanten, 29 mai 1702.

J'ai reçu avec plaisir la lettre que vous m'avez écrite, et y ai reconnu le véritable attachement d'un cœur aussi bon et aussi droit que le vôtre. Rien ne m'est certainement plus agréable que de voir qu'on trouve que je fasse bien. Cependant ce n'est pas grand chose que de réussir devant les hommes, et je tâche principalement à faire bien devant Dieu de toutes sortes de manières. C'est là mon principal objet, et je vous en parle parce que je sais que cette matière vous fait plaisir. Vous ne sauriez me donner de plus grande marque d'attachement et de zèle qu'en continuant de le prier, comme vous faites, qu'il lui

1. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 131. Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville, était un des sous-gouverneurs des princes. plaise me protéger spirituellement surtout, et ne permettre pas que je m'écarte jamais de son service. Soyez toujours persuadé, je vous prie, de l'estime et de l'amitié que j'ai pour vous.

Louis.

## XIII.

A la duchesse de Bourgogne 1.

[12 juin 1702.]

..... Nous avons couru l'ennemi pendant plus de deux lieues 2; nous l'avons joint; nous l'avons bien battu. On ne manquera pas de vous dire que je me mettois à l'embouchure du canon; n'en croyez rien. Si j'avois quelque reproche à faire à nos troupes, ce seroit d'avoir trop craint pour leur général et trop peu pour elles-mêmes. Il n'y a eu personne de tué, ni même de blessé, bien près de moi; car le cheval du petit la Brosse, qui a eu la jambe cassée d'une mousquetade, ne peut pas s'appeler une personne. Les mousquetaires des ennemis nous ont plus inquiétés que leur canon, dont les boulets nous passoient à cinquante pieds par-dessus la tête..... Le Roi vous dira les détails. Nous avons perdu de braves officiers, bien dignes de nos regrets; car on ne fait jamais de mal aux autres à la guerre, qu'on ne s'en fasse à soi-même.....

Louis.

- 1. Fragments publiés par l'abbé Proyart, Vie du Dauphin, tome II, p. 217. C'est la seule lettre qu'on connaisse du duc de Bourgogne à la duchesse sa femme.
  - 2. Après le combat livré le 11 sous les murs de Nimègue.

#### XIV.

## Au maréchal Catinat 1.

Au camp de Hassum, le 6 juillet 1702.

Je n'ai pu faire plus tôt réponse à votre lettre, Monsieur, parce que je la reçus la veille du jour que nous marchâmes, et que depuis j'ai été occupé à visiter les environs de mon camp comme vous savez bien qu'il faut faire. Nous vous enverrons incessamment le détachement, qui n'est pas à la vérité si fort que vous le demandiez, mais qui ne sauroit être plus grand tant que nous voulons tenir la campagne en ce pays-ci contre les ennemis. J'aurois souhaité que nous eussions été plus en état de vous aider à faire quelque chose d'avantageux pour le Roi et de glorieux pour vous, pour qui, Monsieur, je vous prie d'être persuadé que j'ai une estime toute particulière.

Louis.

1. Publiée, avec un fac-similé, dans les Mémoires de Catinat, tome III, p. 165-166. L'auteur de la publication, Le Bouyer de Saint-Gervais, a attribué cette lettre au prince Louis de Bade. — Catinat commandait alors l'armée du Rhin.

## XV.

## A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Baelen, le 26 août 1702.

Vous ne vous êtes certainement pas trompée, Madame, quand vous m'avez dit, par votre lettre du 16, que je verrois que le Roi étoit content de moi par la lettre qu'il m'avoit écrite la veille, et je ne saurois vous dire quelle joie j'en ressens. Vous savez déjà sans doute ce qui m'a empêché de vous faire réponse plus tôt, et ce qui s'est passé ici porte ses excuses lui-même. Je vous puis assurer, Madame, que je ne me ressouviens en aucune façon du repas dont vous me parlez, et que je pourrois même dire qu'il ne s'en est point passé de tel chez moi. Vous savez bien que je n'en goûterois pas le dernier chapitre, et, pour le premier, il y a trop de raisons pour m'empêcher des repas à l'excès, et, quand il n'y auroit que celle que cela déplairoit au Roi, certainement cela ne m'arriveroit point. Je suis ravi, Madame, que vous ayez été assez persuadée de ma sincérité, pour vous adresser à moi dans une affaire où j'aurois eu grand tort, mais que je vous aurois avouée avec la même ingénuité, si elle avoit été véritable. Je vous assure encore, Madame, que je suis très sensible à cette marque d'amitié et de confiance, et qu'elle n'augmente pas peu la véritable amitié que j'ai pour vous.

Louis.

1. Autographe de la Bibliothèque du Louvre; Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles français, 1822, p. 59; Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome V, p. 170.

Je viens d'apprendre le combat qui s'est donné en Italie <sup>1</sup>, Madame, et je ne doute pas qu'il ne vous cause une grande joie. Vous voulez bien que j'y joigne la mienne, et que je vous prie d'y prendre aussi un peu de part.

#### XVI.

A Fénelon, archevêque de Cambray 2.

A Malines, le 6 septembre 1702.

Je ne saurois repasser à portée de vous sans vous témoigner le déplaisir que j'ai de ne point user de ma permission, et de ne point vous revoir, ainsi que je l'avois espéré. Cette lettre vous sera rendue par un moyen sûr. Ne chargez point de réponse par écrit celui qui vous la rendra, et, si vous m'en faites, que ce soit par M. de Beauvillier, sans y mettre de dessus. Je vous prie d'être persuadé de la continuation de mon amitié pour vous, qui assurément ne peut être plus vive, et qui a toujours été telle, comme je ne crois pas que vous en doutiez, et de vous ressouvenir incessamment de moi dans vos prières. Peut-être sera-t-il encore mieux que je ne vous voie pas la veille ou le jour même que j'arriverois à Versailles. Cela n'est pas la même chose, quand on doit être quelque temps dehors, et les idées sont plus effacées. Adieu, mon cher archevêque; il n'est pas besoin de vous recommander le secret sur cette lettre, ni de vous assurer de la tendre amitié que je conserverai en Dieu pour un homme à qui j'ai tant d'obligations qu'à vous.

Louis.

<sup>1.</sup> La bataille de Luzzara, 15 août 1702.

<sup>2.</sup> Correspondance de Fénelon, tome I, p. 137.

## XVII.

# A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Schleittal, le 14 juin 1703.

Nous attendons ici avec bien de l'impatience, Madame, la réponse du Roi à la lettre que M. le maréchal de Tallard lui écrivit de Strasbourg <sup>2</sup>. Je crois que vous en aurez été contente, et que vous verrez clairement présentement que c'étoit avec raison que j'avois lieu de désirer, l'hiver passé, de venir ici.

Au reste, Madame, j'apprends par la voie publique que notre princesse, comme vous l'appelez, a des commencements d'incommodités de grossesse, sans qu'elle ni personne de ce qui l'approche m'en ait mandé un seul mot <sup>3</sup>. Pour elle, je crois qu'elle m'a oublié: voilà deux ordinaires que je n'ai point reçu de ses lettres, et celle qui me vint il y a huit jours étoit du 31 mai, et la seconde depuis que je suis parti. Vous devriez en vérité lui reprocher un peu cette irrégularité. Pour le cas de la grossesse, je vous supplie, Madame, d'avoir encore plus d'attention à elle pendant mon absence, si elle l'est, que si j'étois auprès d'elle. Elle m'a bien promis de se conserver en ce cas-là; confirmez-là dans ce dessein, et, quoiqu'elle en connoisse toutes les conséquences, représentez les lui de temps en temps. Je

<sup>1.</sup> Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome V, p. 210, d'après les manuscrits des dames de Saint-Cyr.

<sup>2.</sup> Lettre du 8 juin, proposant au Roi de marcher sur Weissembourg (Mémoires militaires, tome III, p. 388-393).

<sup>3.</sup> Dangeau l'annonce en effet le 8 juin, mais le dément le 14 (tome IX, p. 208 et 213).

sais l'intérêt que vous prenez à tout ce qui me regarde, et qui, en cette occasion regarde aussi le bien de l'État. Ainsi, Madame, j'espère que vous n'oublierez rien de ce qui peut la conserver en cas de grossesse, et la piquer d'honneur dans sa paresse d'écrire. Je vous demande pardon, si, dans ce dernier article, il y a de mon intérêt seul; mais j'espère aussi que vous voudrez bien me donner cette marque d'amitié, et être persuadée que personne n'en a une plus sincère pour vous.

Louis.

#### XVIII.

## A Madame de Maintenon 1.

Au camp devant Brisach, le 8 septembre 1703.

Je ne vous ai point écrit il y a très longtemps, Madame, craignant de vous incommoder, et que votre civilité ne vous portât à me faire réponse. J'ai appris avec plaisir que les eaux de Forges vous ont fait du bien, et cependant il m'est revenu depuis que vous aviez eu encore quelque accès de fièvre; il faut espérer que ce sont les derniers efforts d'une ennemie déjà bien affoiblie, et qui dénoteront sa destruction.

Nous avons pris cette place <sup>2</sup> en bien moins de temps que nous ne l'osions espérer d'abord, et, si nous ne conti-

<sup>1.</sup> Lavallée, Correspondance générale de M<sup>me</sup> de Maintenon, tome V, p. 221, d'après les manuscrits des dames de Saint-Cyr.

<sup>2.</sup> Brisach, qui capitula le 6 septembre.

nuons pas, ce sera par faute de moyens et non de volonté. Il me semble cependant qu'on propose au Roi d'assez beaux moyens de continuer heureusement un si bon début, s'il entre absolument dans ce qu'on lui demande pour cela. Vous aurez su que je lui demande mon retour, à condition de revenir, lorsqu'il y aura quelque chose à saire; mais je ne l'ai demandé qu'en alléguant des raisons solides et en me justifiant par là de celles qu'on y auroit pu trouver de quelque autre côté, peut-être aussi touchant, mais pas si juste en pareille occasion. J'espère que vous entendez ce demi-mot 1; mais je n'ose pas traiter ce chapitre plus avant, de peur de vous tenter d'une réponse que je vous supplie de ne point faire en cas qu'elle vous incommode le moins du monde. Soyez persuadée, Madame, que, quoique je ne vous écrive pas souvent, mon amitié pour vous n'en est pas moins sincère.

Louis.

## XIX.

A Fénelon, archevêque de Cambray 2.

A Fontainebleau, le 28 septembre 1703.

Le côté où j'ai été cette année n'a pas été compatible avec le rendez-vous que je vous avois donné la dernière; mais je trouve l'occasion favorable de vous écrire ce mot par ma voie ordinaire; vous me ferez réponse de même, quand il repassera. Ma volonté d'être à Dieu se conserve, et même se fortifie dans le fond; mais elle est traversée par beaucoup de fautes et de dissipation. Redoublez donc,

- 1. Le désir de revoir la duchesse de Bourgogne.
- 2. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 151.

je vous prie, vos prières pour moi. J'en ai plus de besoin que jamais, étant toujours aussi foible et aussi misérable ; je le reconnois tous les jours de plus en plus. Je regarde cependant cette lumière comme venant de Dieu, qui me soutient toujours et ne m'abandonne pas absolument, quoique souvent je ne sente que de la froideur et de la paresse, qu'il faut tâcher de surmonter moyennant sa grâce. J'ai eu aussi depuis quelque temps des scrupules, qui quelquefois m'ont fait de la peine. Voilà à peu près l'état où je suis présentement. Aidez-moi donc de vos conseils et de vos prières. Pour vous, vous êtes tous les jours nommément dans les miennes; vous croyez bien que ce n'est pas tout haut. Remerciez Dieu aussi des bons succès dont il nous a favorisés, et demandez-lui la continuation de sa protection dans une situation où les affaires en ont un pressant besoin. Je ne vous dirai rien de ce que je sens à votre égard : je suis toujours le même, et je désirerois bien que ce ne fût pas à aller en Flandres ou non qu'il tînt de vous voir ou de ne vous voir pas. Tout cela sera quand Dieu voudra. Si l'abbé de Langeron est à Cambray, dites-lui un petit mot de ma part, en lui recommandant le secret.

Louis.

## XX.

Au maréchal de Tallard 1.

[Fontainebleau, 8 octobre 1703.]

Ce courrier, Monsieur le Maréchal, vous annonce deux nouvelles bien différentes : la première, qu'il vous est permis d'assiéger, c'est-à-dire de prendre Landau; la seconde,

1. Publiée par l'abbé Proyart, Vie du Dauphin, tome I, p. 164.

que je ne serai pas témoin de vos bonnes et belles opérations 1. Denonville, à force de crier que je me mettois à l'embouchure du mousquet et que c'est par miracle que je suis revenu de l'armée, est venu à bout de le persuader au Roi et à la Duchesse. Je crois néanmoins n'avoir fait que mon devoir, et je ne voudrois jamais paroître dans une armée pour en faire moins. Je suis sûr que vous ne manquerez pas de me rendre plus de justice à l'occasion. Il ne me reste qu'à regretter de n'être pas auprès de vous ; j'entends de corps ; car j'y suis toujours de cœur, et mon amour-propre essaye de me consoler, en me rappelant que nous avons concerté ensemble le projet que vous allez exécuter. Vous et M. de Vauban y avez mis plus que moi; mais enfin j'ai fourni mon contingent à raison de mon expérience, et cela me flattera toujours quand j'apprendrai la réussite.

Louis.

## XXI.

Au duc de Vendôme?.

A Fontainebleau, le 10 octobre 1703.

C'est répondre bien tard à votre compliment, Monsieur, que ce que je fais aujourd'hui; mais je n'ai reçu votre lettre qu'il y a trois jours. Vous êtes à présent dans une

<sup>1.</sup> Dangeau (tome IX, p. 316) annonce le 8 octobre que le Roi a ordonné au maréchal de Tallard d'assiéger Landau; mais il ne fait pas d'allusion au duc de Bourgogne.

<sup>2.</sup> Bibliothèque nationale, ms. Français 14177, fol. 300 v°, copie.

assez rude besogne. J'espère et je souhaite que le beaupère <sup>1</sup> entende raison, sans que vous soyez obligé de lui parler du gros ton. Il a arrêté tous les courriers, en sorte qu'on n'a plus aucun ordinaire d'Italie. On dit qu'on va les faire passer par la Suisse. S'il s'accommode, cette précaution sera inutile. Achevez, Monsieur, de lui montrer que le meilleur parti qu'il puisse prendre c'est de se fier entièrement au Roi, qui ne veut qu'être assuré de lui, sans lui faire aucun mal. Il y a longtemps que je pensois à ce qui se fait actuellement. Soyez, je vous prie, persuadé, Monsieur, que personne n'a pour vous plus d'amitié et plus d'estime que moi.

Louis.

## XXII.

A Philippe V, roi d'Espagne<sup>2</sup>.

De Trianon, ce 23 juin 1705.

Monsieur mon frère,

Nous avons remercié la Providence, comme nous le devions, de l'heureuse découverte de la conspiration tramée contre Votre Majesté et ses plus fidèles serviteurs. Comment est-il possible qu'il y ait au monde des hommes

1. Le duc de Savoie, père de la duchesse de Bourgogne.

2. Proyart, Vie du Dauphin, tome I, p. 280-284. Cette lettre, dont l'original n'existe pas à Alcala, et que l'abbé Proyart a donnée d'après les papiers du duc de Bourgogne qui étaient en la possession de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe, n'a pas la même allure que les lettres intimes et familières qui font l'objet de la présente publication; elle semble plus officielle. Peut-être peut-on penser qu'elle n'a pas été envoyée;

assez mal inspirés pour se livrer à de pareilles atrocités? Tant est vrai que ce que vous disoit le Roi, avant votre départ de France, que vous devez moins mettre votre confiance dans la justice de votre cause et l'affection générale de vos sujets que dans la protection du ciel, dont ce trait vous aura paru, comme à nous, une preuve non équivoque et qui mérite toute votre reconnoissance.

N'oubliez jamais qu'en tous pays les étrangers sont jalousés. Je ne parle pas de votre personne que l'on a appelée avec empressement et reçue avec transports et que l'on aime, mais de ceux qui vous environnent. Faites tout au monde pour conserver l'affection de la nation. L'attachement qu'elle vous témoigne mérite un juste retour de votre part, quand même il y auroit quelques sacrifices à faire, quelques répugnances à vaincre. Je voudrois donc en votre place n'employer un François que dans le cas où je ne trouverois pas un Espagnol qui pût gérer le même emploi. Soyez toujours bon françois dans le cœur, mais paroissez encore plus espagnol. Paroissez faire cas de tous ceux qui vous approchent; ne vous confiez qu'à peu, et qu'ils soient gens éprouvés. Ne vous laissez dominer par personne. Aimez à prendre conseil ; mais décidez vousmême. Votre situation demande de la fermeté, mais une fermeté soutenue. C'est en Dieu que vous la trouverez et nous savons que c'est en lui que vous la cherchez. Votre respect pour la religion et le soin que vous prenez de la faire respecter dans vos États, au rapport de M. le duc de Beauvillier, vous ont merveilleusement affectionné le clergé et le peuple, et même la bonne noblesse, plus religieuse chez vous que parmi nous. Il est heureux que vous trouviez vos intérêts dans le premier de vos devoirs. Le roi

cependant il serait étonnant que le duc de Bourgogne n'ait pas félicité son frère de la découverte des conspirations tramées contre lui en Espagne en 1705 (Mémoires de Saint-Simon, tome XIII, p. 56 et suivantes).

d'Angleterre s'est trouvé dans la nécessité de sacrifier son trône à sa religion, et il n'a point balancé. Pour vous, c'est au contraire par votre religion que vous affermirez le vôtre.

Pour en revenir à votre affaire, suivez-la avec prudence et sang-froid. Que les malintentionnés ne puissent pas trouver même de prétextes de vous accuser d'avoir sacrifié l'innocence à vos soupçons ou aux passions particulières de ceux qui vous sont dévoués. Mais, après que vous aurez fait instruire l'affaire suivant toutes les formes juridiques usitées dans le pays en pareilles circonstances, il faut que les coupables soient punis, de quelque rang qu'ils soient, et laisser agir la justice. La nation, que l'on dit avoir été plus alarmée que vous, applaudira à cette punition, et pourroit ne pas vous savoir gré d'une clémence déplacée. Il faut savoir étonner ces méchants par un coup de vigueur, puisque la bonté n'a pas eu d'empire sur leur cœur; car il paroît que cette trame a été ourdie par des hommes qui ont eu part à vos biensaits. Le crime en est plus noir et plus odieux encore et la punition en sera plus applaudie.

Nous attendons les détails que vous ne nous avez pas donnés; mais vous avez raison de vous occuper à tirer avantage de cette découverte, avant de vous amuser à en tracer les particularités à des gens qui n'y peuvent rien, que par des avis toujours sujets à révision quand on les donne de si loin. Du reste, soyez persuadé qu'il n'est personne au monde sur qui vous puissiez compter plus sûrement dans toutes les circonstances de la vie que sur celui qui sera éternellement

De Votre Majesté

Le bon et affectionné frère.

Louis.

P. S. Monseigneur doit vous écrire lui-même.

## XXIII.

A M. Amelot, ambassadeur en Espagne 1.

Versailles, le 30 janvier 1707.

Monsieur Amelot, je suis bien aise d'apprendre par votre lettre que l'heureuse nouvelle de la naissance de mon fils le duc de Bretagne 2 n'a pas donné moins de joie à toute l'Espagne qu'elle en a causé en France. Je suis bien persuadé des sentiments que vous avez eus en cette occasion, connoissant comme je fais toute l'étendue de votre zèle pour ma personne en particulier et pour toute la maison royale. Cela, joint à toutes les qualités qui sont en vous, vous doivent répondre de mon estime et de mon affection.

Je suis, Monsieur Amelot, Votre bien bon ami,

Louis.

## XXIV.

Au duc d'Ayen 3.

Versailles, 13 septembre 1707.

Je n'ai pas été surpris d'être quelque temps sans recevoir de vos lettres : votre maladie, le malheur arrivé devant Barcelone, et votre voyage en Espagne, en ont été

1. Dépôt de la Guerre, vol. 2051, nº 17.

2. Il naquit le 8 janvier, et mourut en 1712 quelques jours

après son père et sa mère.

3. Mémoires de Noailles, éd. Michaud et Poujoulat, p. 403. Un fragment en a été reproduit par Proyart, Vie du Dauphin, tome II, p. 200.

de bonnes excuses. J'ai été bien aise que vous vous soyez tiré heureusement de la première, fort fâché, comme vous pouvez bien croire, du succès de la seconde, et fort aise que ,pour la troisième, vous ayez été utile au roi d'Espagne, ne doutant pas que vous vous soyez bien acquitté de ce dont vous étiez chargé. Je crois que le début de ma lettre, partagé en trois points rabattus et étendus, vous paroîtra comme l'exorde d'un sermon. Ce n'est point cependant mon dessein; mais, me souvenant que j'écris à un savant, j'ai cru qu'il falloit écrire méthodiquement, et n'oublier point la rhétorique, que vous possédez sans doute jusqu'à un point relevé. Il me semble qu'insensiblement je tombe dans le galimathias, qui voudroit être pompeux, mais qui ne l'est point pourtant. Ainsi, de peur de m'embarrasser dans des périodes d'où je ne pourrois peut-être pas sortir comme je voudrois, je finirai en me réjouissant avec vous de ce que vous avez fait à Roses, en vous assurant que je crois que vous ferez toujours tout du mieux qu'il vous sera possible, vu les troupes que vous avez, et en vous témoignant la sincère amitié que j'ai pour vous.

Louis.

## XXV.

Au duc d'Ayen '.

A Fontainebleau, 11 octobre 1707.

Vous trouverez peut-être, et avec raison, mon cher duc, que ma réponse suit de loin la lettre que vous m'avez écrite, et il faudroit vous en faire des excuses, si l'amitié

1. Mémoires de Noailles, éd. Michaud et Poujoulat, p. 403. Un fragment en a été reproduit par l'abbé Proyart, dans sa Vie du Dauphin, tome I, p. 276.

que j'ai pour vous ne m'exemptoit de ces sortes de compliments. Il faut cependant que je vous remercie des vôtres; je les ai reçus avec grand plaisir. Il est vrai que j'en aurois eu beaucoup de reconduire M. de Savoie jusque chez lui; mais il valoit mieux encore qu'il s'en allât au plus vite, comme il a fait 1. Je ne sais que penser de ce qui se passe à Lérida; il me paroît qu'on y va bien lentement, qu'on n'a guère d'artillerie ni de munitions, que la saison s'avance, que les ennemis sont assez forts pour inquiéter et traverser ce siège de bien des manières 2; enfin je crains qu'on ne fasse un quatrième tome de ce qui s'est déjà passé trois fois devant cette place 3. Cependant tous ces raisonnements ne peuvent être que défectueux, surtout faits d'aussi loin qu'ils le sont, et il est à croire que les gens qui sont sur les lieux voient les choses telles qu'elles sont. Je souhaiterois que, Lérida pris, et Turin si on le pouvoit ensuite, on se mît en quartiers en Catalogne, et que vous pussiez vous rendre bientôt à la cour, où j'aurois la satisfaction de vous voir et de vous entretenir sur tout ce qui regarde cette guerre, qui, je crois, est assez difficile.

Louis.

<sup>1.</sup> Le duc de Savoie avait envahi la Provence et s'était avancé jusqu'à Toulon. Louis XIV avait décidé que les princes ses petits-fils iraient se mettre à la tête de l'armée que menait contre l'envahisseur le maréchal de Tessé, lorsqu'on apprit que Victor-Amédée s'était retiré vers le Piémont.

<sup>2.</sup> Le duc d'Orléans assiégeait Lérida depuis le 10 septembre, et on n'avait pas de nouvelles que la tranchée fût encore ouverte.

<sup>3.</sup> Lérida avait été assiégé vainement par les Français en 1644, 1646 et 1647, la dernière fois, par le Grand Condé.

#### XXVI.

# A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

[Avant décembre 1707.]

... Tous les jours, et plusieurs fois chaque jour, et souvent des heures entières à chaque fois, j'entends des gens qui déraisonnent, qui parlent de guerre sans expérience, de finances sans vues, d'histoire sans critique, de tout sans principes. Je mets quelquesois sur les voies du vrai, mais sans mettre entièrement l'ignorance à découvert, pensant bien que l'humiliation, venant de ma part, seroit trop cruelle. Je me contente de combattre de front les propos dangereux, ou que je crois tels. J'ai bien quelquefois à me reprocher la complaisance et la foiblesse à cet égard. Et cependant je vois qu'on me fait, sur ce chapitre, une réputation d'austérité que n'a pas le Roi, quoique certainement il la mérite mieux que moi. Si nous ne soutenons pas les vrais principes quand on les attaque en notre présence, qui osera le faire? A moins que ce ne soit mon vieux valet de chambre<sup>2</sup>; car je suis, selon lui, de la morale la plus commode, pour ne pas dire la plus relâchée. Le bonhomme, quand j'ai le temps de l'écouter, me dit tout ce qu'il pense. Je sais tout ce qu'il feroit s'il étoit roi. Un certain archevêque, par exemple, seroit bientôt dans son diocèse, et un autre n'auroit jamais eu de diocèse.....

Louis.

- 1. Fragment publié par Proyart, Vie du Dauphin, tome II, p. 195. Cette lettre n'a pas été insérée dans la Correspondance de Fénelon.
- 2. Denis Moreau, qui mourut le 7 décembre 1707, et dont Saint-Simon (*Mémoires*, éd. Boislisle, tome XV, p. 321-322) a fait un portrait assez conforme à ce qui va suivre.

## XXVII.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

A Senlis, 15 mai 1708.

Je suis ravi, mon cher archevêque, que la campagne que je vais faire en Flandres me donne lieu de vous embrasser et de vous renouveler moi-même les assurances de la tendre amitié que je conserverai pour vous toute ma vie. S'il m'avoit été possible, je me serois fait un plaisir d'aller coucher chez vous; mais vous savez qu'il y a des raisons qui m'obligent à garder des mesures, et je crois que vous ne vous en formaliserez point. Je serai demain à Cambray sur les neuf heures; j'y mangerai un morceau à la poste, et je monterai ensuite à cheval pour me rendre à Valenciennes. J'espère vous y voir, et vous y entretenir sur diverses choses <sup>2</sup>. Si je ne vous donne pas souvent de mes nouvelles, vous croyez bien que ce n'est pas manque d'amitié et de reconnoissance; elle est assurément telle qu'elle doit être.

Louis.

1. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 213

<sup>2.</sup> Saint-Simon (Mémoires, édition Boislisle, tome XVI, p. 130-131) a raconté cette entrevue, où « le feu des regards du prince lancés dans les yeux de l'archevêque suppléèrent à tout ce que le Roi avoit interdit et eurent une éloquence qui enleva tous les spectateurs. »

## XXVIII.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

A Valenciennes, le 21 mai 1708.

Votre lettre m'a été rendue en particulier, mon cher archevêque, et je vous envoie la réponse par la même voie. C'est la meilleure dont vous puissiez user, lorsque vous le jugerez à propos. L'électeur de Cologne <sup>2</sup> a fait savoir à M. de Vendôme qu'il désiroit me voir, et, à cause des inconvénients du cérémonial, et que je ne lui pourrois pas donner autant qu'il prétendroit, il a été convenu que je ne le verrois qu'à cheval, et je crois que ce sera le jour de la revue de l'armée; ainsi faites-lui la réponse que vous avez projetée. Je sais que ce prince a plus de mérite qu'on ne lui en croit; je le connois par moi-même.

Je suis charmé des avis que vous me donnez dans la seconde partie de votre lettre, et je vous conjure de les renouveler toutes les fois qu'il vous plaira. Il me paroît, Dieu merci, que j'ai une partie des sentiments que vous m'y inspirez, et que, me faisant connoître ceux qui me manquent, Dieu me donnera la force de tout accomplir et d'user des remèdes que vous me prescrivez. Il paroît que, pour ne guère nous voir, vous ne me connoissez pas mal encore.

Quant à l'article qui regarde les Jansénistes, j'espère, par la grâce de Dieu, non pas telle qu'ils l'entendent, mais telle que la connoît l'Église catholique, que je ne tomberai jamais dans les pièges qu'ils voudront me dresser. Je con-

<sup>1.</sup> Correspondance de Fénelon, tome I, p. 214.

<sup>2.</sup> Joseph-Clément de Bavière.

nois le fond de leur doctrine, et je sais qu'elle est plus calviniste que catholique. Je sais qu'ils écrivent avec esprit et justesse; je sais qu'ils font profession d'une morale sévère, et qu'ils attaquent fortement la relâchée; mais je sais en même temps qu'ils ne la pratiquent pas toujours. Vous en connoissez les exemples, qui ne sont que trop fréquents. J'aurai une attention très particulière à ce qui regarde les églises et les maisons des pasteurs; c'est un point essentiel, et je garderai sur ces points une exacte sévérité. Continuez vos prières, je vous en supplie; j'en ai plus besoin que jamais. Unissez-les aux miennes, ou plutôt je les unirai aux vôtres; car je sais qu'en pareil cas l'évêque est au-dessus du prince.

Vous faites très sagement de ne pas venir ici, et vous pouvez en juger par ce que je n'ai point été coucher à Cambray. J'y aurois été assurément sans les raisons décisives qui m'en ont empêché. Sans cela, j'aurois été ravi de vous voir ici pendant le séjour que j'y fais, et de vous y entretenir sur beaucoup de matières, où vous auriez été plus capable que personne de m'éclaircir et de me donner conseil. Vous savez l'amitié que j'ai toujours eue pour vous, et que je vous ai rendu justice au milieu de tout ce dont on vous accusoit injustement. Soyez persuadé que rien ne sera capable de la diminuer et qu'elle durera autant que ma vie.

Louis.

## XXIX.

Au duc de Vendôme 1.

A Valenciennes, le 23 mai 1708.

J'ai ce matin entretenu votre trompette, Monsieur; il me paroît qu'il entend bien son fait. Il m'a rendu bon compte

1. En copie dans le manuscrit Français 14178, fol. 213.

de ce qu'il a vu. Si les ennemis nous attendoient au lieu où ils sont, je crois que nous les pourrions voir de près avant qu'il fût longtemps. J'ai fait quelques changements aux officiers généraux dans l'ordre de bataille : j'ai mis le comte d'Estrades à la réserve et Puyguyon seul à celle de la gauche ; je n'ai point donné de premier poste à Biron, et ça a été de ce que je vous ai dit, et je l'en avertirai afin qu'il ne s'en formalise pas. J'ai bien de l'impatience d'être près des ennemis, pour voir si nous ne pourrions pas leur donner du fil à retordre, et je crois que vous n'en avez pas moins que moi. Soyez persuadé, Monsieur, qu'il n'y a rien à ajouter à l'estime et à l'amitié que j'ai pour vous.

Louis.

## XXX.

# A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Braîne-l'Alleu, le 10 juin 1708.

Il ne faut pas pousser plus loin, Madame, un silence que je me reproche il y a déjà quelque temps, et je ne puis me servir pour cela d'une meilleure occasion que celle du départ du marquis de Courcillon <sup>2</sup>. J'ai cru que je ne pouvois mieux répondre à la demande que m'en a fait Madame sa mère qu'en l'envoyant au plus tôt lui-même, pour finir une affaire qui doit être aussi agréable à toute la famille, et que,

1. Autographe de la bibliothèque du Louvre ; publiée dans les Mélanges de la Société des Bibliophiles français, 1822, tome II, p. 62.

2. Philippe-Égon de Courcillon, fils de Dangeau, qui quittait l'armée pour venir épouser le 17 juin Melle de Pompadour.

dans le cours de la campagne, on ne pouvoit choisir de temps plus tranquille que celui-ci et où il y eût moins d'apparence de quelque action. J'écris au Roi qu'on n'a jamais vu de plus belle armée, ni mieux rétablie que celle qu'il a ici, et que sa volonté surpasse encore sa beauté. Je vous supplie de me faire savoir, Madame, s'il est content de moi, et si, jusqu'ici, je n'ai rien fait qui lui ait déplu. Quoi qu'il en soit, je puis vous assurer que je n'ai jamais eu et n'aurai, s'il plaît à Dieu, que son service en vue, et que je lui ai dit la vérité.

Je ne vous parle point de notre duchesse de Bourgogne. Je suis étonné de sa régularité à m'écrire, et rien ne me fait mieux connoître l'amitié que vous m'avez toujours dit qu'elle a pour moi et dont je ne suis pas en doute. Il n'est, je crois, pas besoin que je vous la recommande, et vous en faites là-dessus plus que je ne puis vous en demander. Il ne me paroît pas jusqu'ici qu'elle se dissipe autant que par le passé; mais, si cela étoit, Madame, je vous conjure de lui dire que je vous ai écrit pour la retenir ; car, quoiqu'elle soit d'une grande exactitude à ses devoirs, je n'y sache rien de plus contraire que la dissipation. Faites-là aussi, je vous prie, songer à sa santé, de ma part ; car vous savez qu'elle n'y pense pas toujours en tout ce qu'elle fait. En un mot, je vous conjure, Madame, de ne la point perdre de vue, de me rendre auprès du Roi les bons offices que vous pourrez m'y rendre, et de me conserver toujours l'honneur de votre amitié, et d'être persuadée que la mienne pour vous ne peut être plus sincère.

Louis.

#### XXXI.

## A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Braîne-l'Alleu, le 18 juin 1708.

Je ne saurois vous exprimer, Madame, le plaisir que m'a fait ce que vous me mandez que le Roi est content de moi, et des sentiments qu'il a pour moi. Je tâcherai de les mériter toute ma vie, et de réparer tout ce que j'ai pu faire qui lui ait déplu. Ce qu'il me manque sur la régularité de la discipline sera exécuté sans acception de personnes, et je ne me rendrai jamais qu'à de véritables et solides raisons. Je travaille ici sur bien des articles où le relâchement étoit grand ; cependant je mentirois, si je disois que c'est du mieux que je puis ; car je trouve que je pourrois beaucoup mieux faire. Oserois-je vous prier de bien faire prier Dieu à Saint-Cyr, afin qu'il m'éclaire sur mes devoirs et me donne la force de les accomplir.

Je suis charmé de tout ce que vous me dites de M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne; il suffit que vous en soyez con tente pour me mettre l'esprit en repos. Je profiterai à mon retour des avis que vous me donnez pour perfectionner une union qui est déjà bien avancée. Je ne suis point étonné de ce que vous m'écrivez du maréchal de Villars <sup>2</sup>; cependant je ne sais si l'on ne prend point l'alarme un peu chaude à Paris; car, par une lettre que j'ai vue d'un officier qui

<sup>1.</sup> Autographe de la bibliothèque du Louvre ; publiée dans le même recueil que la précédente, p. 65.

<sup>2.</sup> Il allait partir pour commander l'armée d'Italie.

sert en ce pays-là, il ne paroît pas que les forces de M. le duc de Savoie soient bien considérables.

Continuez-moi toujours votre amitié, Madame, et ne croyez pas, je vous prie, que je plaigne comme un temps perdu celui que je passe à vous écrire. On ne le pense pas ainsi à l'égard des personnes pour qui on en a une aussi véritable que j'ai pour vous.

Louis.

## XXXII.

A un inconnu 1.

[8 juillet 1708.]

..... Vous savez que nous sommes maîtres de Gand et de Bruges <sup>2</sup>. La Providence a conduit visiblement cette affaire. ..... Le général des alliés n'a pas jugé à propos de nous attendre; mais nous l'avons joint et battu autant qu'il pouvoit l'être. J'ai bien des grâces à rendre à Dieu d'être si bien sortide cette singulière action, malgré mon peu d'expérience...

- 1. Fragment donné par Proyart, tome II, p. 259.
- 2. Gand avait été pris le 5 juillet, et Bruges le 7.

#### XXXIII.

## A Madame de Maintenon 1.

[Sans date ; probablement du commencement de juillet 1708.]

..... Je ne saurois exprimer à quel point je suis satisfait d'apprendre que le Roi soit toujours content de moi. Cela doit bien m'encourager à continuer, et à faire mieux encore, s'il est possible..... Je ne désire rien tant que cette union de confiance dont vous me flattez. Il est certain que le Roi ne peut avoir de sujet plus soumis, ni d'enfant plus tendrement attaché que moi, et qu'en tout et partout, quand il voudra savoir la vérité, et que j'en serai véritablement instruit, je ne la lui déguiserai point. Je serai ravi de pouvoir mériter son estime et son amitié, et de lui être bon à quelque chose.....

#### XXXIV.

# Au maréchal de Berwick 2.

Au camp de Lowendeghem, le 23 juillet 1708, à quatre heures.

Je viens de recevoir votre lettre d'hier matin, Monsieur, et j'ai envoyé quérir sur-le-champ le comte de Bergeyck. Il m'avoit déjà donné avis du départ du convoi; mais il assure qu'il n'y a point de grosse artillerie, et on dit qu'il

1. Fragment donné par Proyart, tome II, p. 179-180.

<sup>2.</sup> Autographe vendu chez Étienne Charavay, le 14 avril 1893, nº 19 du catalogue ; fragment dans Proyart, tome II, p. 201.

faudroit un temps infini aux ennemis pour charger sur des chariots celle qui seroit nécessaire pour faire un siège tel que celui de Lille. Notre situation et le chemin que tiennent les ennemis par Renaix ne nous permettent guère de songer à les attaquer sans hasarder de séparer l'armée et que ce qu'on y enverroit fût obligé ensuite de reprendre le chemin de Tournay. Mais le duc de Vendôme, avec qui j'en ai raisonné, écrit que, pour embarrasser davantage les ennemis et les inquiéter pour les convois qui viendront dorénavant, vous devriez vous poster sur la Scarpe près de Mortagne, en donner avis à Cheyladet, qui doit être aujourd'hui à Nieuport, et laisser du côté de l'Artois tel corps de cavalerie qu'il vous plairoit. Pour moi, je crois toujours que les entreprises sur nos places seront bien difficiles aux ennemis, et que leur idée présente est de nous tirer d'ici pour retomber sur Gand.

Louis.

# XXXV.

Au maréchal de Berwick 1.

[24 juillet 1708.]

J'ai reçu hier au soir le duplicata de votre lettre d'avanthier. Nous avons su, depuis celle que je vous écrivis hier, que le convoi qui vient aux ennemis n'est que de farines; mais des nouvelles sûres disent qu'ils embarquent du gros canon à Anvers pour envoyer par eau à Bruxelles. Si vous vous placez à Mortagne, vous serez à portée, non seulement de les inquiéter, mais même de leur nuire, quand il

<sup>1.</sup> Fragment donné par Proyart, tome II, p. 202.

sera question de transporter par terre tout ce qu'il faudroit pour faire un siège. Pour nous, nous sommes bien éloignés; nous y ferons cependant du mieux qu'il nous sera possible. Nous ne devons pas hasarder de séparer le corps d'infanterie qui est ici, ni même notre cavalerie, dont nous pourrons avoir besoin, s'il falloit en sortir.....

## XXXVI.

Au maréchal de Berwick 1.

[Juillet 1708.]

J'ai reçu ce matin, Monsieur, votre lettre et son duplicata. Il me paroît, comme à M. de Vendôme, que nous ne sommes pas en état d'exécuter ce que vous proposez, et que nous devons nous contenter de défendre Gand et l'Artois, chacun de notre côté, pour faire perdre aux ennemis le fruit de leurs avantages. Je ne désespère pas que, d'ici à la fin de la campagne, il ne se présente quelque occasion d'en reprendre sur eux à notre tour.....

## XXXVII.

A un inconnu<sup>2</sup>.

[Juillet 1708.]

..... Il est certain que, dans le temps de l'action, la foule est dangereuse, et qu'il faudroit que nous fussions

- 1. Fragment donné par Proyart, tome II, p. 201.
- 2. Fragment donné par Proyart, tome I, p. 192.

séparés, M. le chevalier de Saint-Georges, mon frère et moi, s'il s'en passoit encore une. Nous ne le fûmes point dans la dernière.....

## XXXVIII.

Au maréchal de Berwick 1.

[4 août 1708.]

J'ai reçu hier vos deux lettres du 1er et du 2e de ce mois. Je vois dans la première que les ennemis n'ont pas réussi dans leur entreprise sur la Picardie, et, dans la seconde, que M. de Tilly a remarché vers leur grande armée. Nous raisonnâmes hier au soir sur le parti que vous nous proposez. Il est certain qu'il seroit excellent de pouvoir se placer de telle manière que, ayant les rivières devant nous, nous séparassions les ennemis et empêchassions le grand convoi de les joindre; mais la difficulté seroit de se porter assez à temps où vous proposez. Vous ne pouvez y aller de Douay qu'en deux marches tout au plus. Nous ne saurions quasi y aller qu'en deux non plus, ayant nos troupes très séparées, au lieu que les ennemis n'ont qu'une marche à faire pour se porter sur l'Escaut; et, s'ils faisoient ce mouvement, quand nous ferions le nôtre, nous nous trouverions assez embarrassés. D'ailleurs, de la hauteur d'Audenarde jusqu'à la Rône, il y a trois lieues. Ajoutez à cela que si, lorsque nous aurions passé l'Escaut, les ennemis, forçant une marche, alloient droit à Bruges, je ne sais si le comte de la Mothe pourroit les empêcher de s'en rendre maîtres, auguel cas Gand ne

<sup>1.</sup> Proyart, tome II, p. 203.

pourroit se soutenir. Mais ce n'est pas là la plus grande difficulté; celle de faire un mouvement chacun de dix lieues au moins, tandis que les ennemis n'en ont que quatre ou cinq à faire, me paroît plus grande. Nos bons avis ne marquent point encore quand le convoi doit partir de Bruxelles, et au contraire ils disent que tout n'est pas encore déchargé des bateaux. J'ajouterai encore à ce que je viens de vous dire, qu'il y a apparence que la grande armée ennemie fera un mouvement vers l'Escaut, dès que le corps du comte de Tilly l'aura rejointe, et qu'ainsi nous ne serions plus à temps de faire le nôtre.

J'ai reçu, pendant qu'on chiffroit cette lettre, votre dernière du 2 au soir. Il me paroît que les précautions que vous prenez sont très nécessaires. Vous savez déjà qu'hier au soir le comte de Tilly avoit rejoint la grande armée, qui étoit sur le point de marcher, et vous saurez aussi leur mouvement plus tôt que nous. Je crois qu'avant peu de jours nous serons éclaircis de leurs desseins.

Louis.

# XXXIX.

A Madame de Maintenon 1.

Aù camp de Lovendeghem, le 17 août 1708.

Je ne saurois assez vous exprimer, Madame, combien je suis sensible à tout ce que le Roi pense sur mon chapitre; il me fait peut-être plus d'honneur que je ne mérite; mais il est constant qu'il ne sauroit se servir de personne

1. Autographe du Louvre; Mélanges publiés par la Société des bibliophiles français, 1822, tome II, p. 68.

qui lui soit plus attaché par devoir et par le cœur en

même temps.

Il n'est pas bien difficile de justifier près de moi Mme la duchesse de Bourgogne sur des choses auxquelles je n'ajoute pas une foi entière, et je ne suis que trop porté à lui être favorable en tout; mais l'amitié dont elle m'a donné ici de sensibles marques, m'avoit fait appréhender qu'elle n'eût été peut-être un peu trop loin dans quelques discours. Je lui ai bien dit déjà plusieurs fois que j'étois très content de ce qu'elle m'avoit répondu là-dessus, et que ma crainte présente étoit de la voir un peu peinée par ce que je lui en avois écrit. Je vous prie de lui dire encore, Madame, et de lui marquer combien je suis charmé de son amitié et de sa confiance. Je me flatte que je les mérite, et je tâcherai de plus en plus de mériter son estime. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais qu'il y a à la cour des gens qui ne l'aiment pas et qui voient avec peine l'amitié que le Roi lui témoigne; je crois même ne pas absolument ignorer leurs noms. Ce sera à vous, Madame, quand je vous verrai, de pouvoir m'en éclaircir plus particulièrement, pour prendre les précautions nécessaires, afin que Mme la duchesse de Bourgogne ne tombe point dans de certains panneaux infiniment dangereux et que je vous ai souvent vu appréhender. Pour la tracasserie, ce seroit bien injustement qu'on l'en accuseroit; elle la méprise souverainement, et son esprit est bien éloigné de ce qu'on appelle esprit de semme. Elle a assurément un esprit solide, beaucoup de bon sens, le cœur excellent et très noble; mais vous la connoissez mieux que moi, et ce portrait est inutile; peut-être même que le plaisir que j'ai à parler d'elle m'empêche de m'apercevoir que je le fais trop souvent et trop longtemps.

Louis.

#### XL.

## A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Lovendeghem, le 21 août 1708.

Il est certain, Madame, que l'état où l'on est présentement est un état violent, et qu'il n'y a que Dieu qui sache par où tout ceci finira; mais il faut tout espérer de sa protection. Je suis charmé de la manière dont M<sup>me</sup> la duchesse de Bourgogne a recours à lui, et j'espère que peu à peu elle deviendra comme nous le souhaitons bien ardemment.

Le courrier que j'envoie aujourd'hui au Roi lui portera notre projet<sup>2</sup>; il n'est pas tout à fait conforme à nos derniers entretiens; mais je le crois tel que le bien de son service peut le demander. Il est vrai, Madame, que tout le monde n'est pas dans une égale volonté; mais il ne faut pas croire aussi que tous manquent de courage, comme il y a apparence que l'on est à la cour. Le concert entre M. de Vendôme et moi me paroît établi. Nous prendrons toutes les mesures les plus convenables à la situation présente, et le Roi sera exactement instruit de tout. Il est certain que, quelque envie que nous ayons de donner du secours à Lille, nous pourrions trouver les choses dans une telle situation que ce seroit tout perdre que de hasarder un combat que nous perdrions sans hésiter. En ce cas, je ne crois pas que ce soit l'intention du Roi de tenter la

<sup>1.</sup> Autographe du Louvre; publiée dans le même recueil que la précédente, p. 71.

<sup>2.</sup> Lettre publiée dans les Mémoires militaires, tome VIII, p. 71.

bataille; mais nous ne nous désisterons absolument qu'après l'avoir informé de tout ce que nous aurions trouvé, et reçu de nouveaux ordres. Ma lettre est bien courte, Madame; mais vous ne vous en formaliserez pas, et vous savez qu'il y a des temps où l'on n'est guère à soi.

Louis.

## XLI.

Au maréchal de Berwick 1.

[Août 1708.]

J'ai lu avec plaisir le projet que vous m'avez envoyé..... Si nous avions toutes choses prêtes, il nous seroit peut-être aussi avantageux que de tenter le secours de la place <sup>2</sup>; mais, avant que nous eussions rassemblé à Namur ce qu'il nous faudroit pour cette entreprise, celle des ennemis seroit avancée, et, quand, par les postes que nous prendrions, nous leur empêcherions le débouché de l'Escaut, ils pourroient envoyer un corps du côté de France, qui, entrant en Picardie, pousseroit la contribution et feroit qu'on nous rappelleroit bientôt pour garder la frontière; mais, quand ils ne le feroient pas, de crainte de se séparer et qu'on ne se rassemblât plus tôt qu'eux, vous savez que les intentions du Roi sont précises sur ce qui regarde le secours de la place, et je crois qu'il faut nous y conformer, en songeant au plus tôt à rassembler toutes nos forces assez dispersées.

Louis.

1. Proyart, tome II, p. 205.

2. Lille, assiégée par le prince Eugène.

#### XLII.

# Au maréchal de Berwick 1.

[Août 1708.]

Je viens de recevoir la lettre que vous m'écrivîtes hier. J'y vois les mesures que vous prenez, conformément à ce que je vous ai écrit, pour faire jonction, quand il en sera temps<sup>2</sup>. J'ai appréhendé cependant que, le dépôt des ennemis n'étant point fait absolument devant Lille, il ne fût dangereux de dégarnir Ypres si tôt. Vous verrez, par la lettre que M. de Vendôme écrivit hier à M. de Bernières, quelques changements à ce que je vous ai mandé, mais qui ne sont pas d'une grande conséquence; le fond de l'affaire est toujours le même. Pour ce qui regarde le projet que vous avez proposé, le Roi n'en est pas d'avis, ainsi que vous le verrez par une lettre qu'il m'écrit et dont il vous a envoyé la copie. La circonvallation des ennemis autour de Lille est telle que le maréchal de Boufflers me l'avoit dépeinte.

Louis.

1. Proyart, tome II, p. 206.

<sup>2.</sup> La jonction de l'armée de Berwick à celle du prince eut lieu le 30 août.

#### XLIII.

# A Madame de Maintenon 1.

Au camp de Bersée, le 15 septembre 1708.

J'ai reçu cette après-dîner, Madame, votre lettre d'hier avec le mémoire qui y étoit joint. Il y a certainement beaucoup de bonnes choses et dont on peut et doit profiter. Quand j'en aurai le temps, ce que j'espère être dans peu, j'y répondrai article par article, soumettant toujours mes pensées à celles de plus habiles gens que moi. Je ne croyois point avoir besoin de justification sur la conduite que j'ai tenu dans tous ces temps-ci; mais, Madame, je me remets absolument à tout ce que M. Chamillart dira au Roi à son retour, et moi-même serai le premier à me condamner dans les choses qui le mériteront, et à tâcher de les réparer. La gloire de Dieu et le bien de l'État, voilà les seules que je dois avoir en vue, et j'en demande tous les jours à Dieu la grâce.

Louis.

<sup>1.</sup> Autographe du Louvre; Mélanges de la Société des Bibliophiles français, p. 74.

#### XLIV.

#### A Madame de Maintenon 1.

Au camp du Saussois, le 18 septembre 1708.

Je joins à cette lettre, Madame, une réponse au mémoire que vous m'avez envoyé. Je vous avois déjà mandé qu'il y avoit plusieurs choses dont on pouvoit faire usage, et vous voyez que nous en exécutons présentement une partie. Il est vrai que nous n'avons pas attendu la prise de Lille; mais notre situation la pourroit fort bien empêcher, et soit que les ennemis la prennent, soit qu'ils ne la prennent pas, il faudra tôt ou tard que leur armée sorte d'où elle est, et elle trouvera toujours les mêmes difficultés. D'ailleurs nous travaillons derrière nous, et j'espère qu'avec l'aide de Dieu nous réussirons dans notre dessein. Personne ne mérite plus que moi votre amitié, Madame, par la tendresse et la sincérité de celle que j'ai pour vous.

Louis.

# Réponse au mémoire.

Il n'est pas question de répondre à tout le commencement du mémoire : la situation vis-à-vis des retranchements des ennemis n'auroit, je crois, pas produit tout l'effet qu'on

1. Autographe du Louvre; Mélanges de la Société des Bibliophiles français, p. 76. en paroît attendre. L'armée du Roi auroit souffert par les fourrages autant que les ennemis. Les corps sous Ypres et Tournay n'auroient pas empêché absolument le passage des convois, et les ennemis auroient toujours pu les couvrir par une plus grande quantité de troupes. Leurs retranchements leur auroient donné la facilité de les détacher. La situation que l'armée du Roi vient de prendre coupe bien plus sûrement aux ennemis la communication avec le Brabant.

Il est vrai que l'on auroit pu prendre le poste devant la Basse-Marque; mais l'on n'y pourroit faire subsister la cavalerie, tout ce pays ayant été mangé. Vingt-sept escadrons à Douay, Béthune et Arras embarrasseront les ennemis pour tirer les fourrages de l'Artois.

La dernière partie du mémoire est précisément ce que l'on suit présentement. L'armée est étendue depuis Audenarde jusqu'à Tournay. On pourra pousser encore jusqu'à Gand, s'il est nécessaire. L'Escaut est un retranchement naturel, et l'armée se peut remuer avec aisance derrière, sans craindre que l'ennemi puisse profiter de ses mouvements et détachements.

L'Artois est garni comme je viens de le dire. Le grand canal de Bruges à Gand est plus aisé à défendre que celui qui va à Damme, où les ennemis auront toujours le passage. On peut inonder le fossé entre Bruges et Nieuport, en sorte que par là les ennemis n'auroient point de sortie, et, quand même ils en auroient une, je les trouverois réduits à une extrémité dont une armée qui les suivroit pourroit profiter.

Nous pouvons par Gand prendre le devant des ennemis par derrière le canal, ou du moins leur disputer le passage du canal du Sas<sup>1</sup>, qui leur est nécessaire pour retourner en Brabant et en Allemagne.

1. Le Sas de Gand, village à la tête des écluses.

#### XLV.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

Au camp du Saussois, le 20 septembre 1708.

J'ai reçu depuis quelque temps deux de vos lettres, mon cher archevêque; vous comprenez aisément que je n'ai pas trop eu le temps de répondre à la première, et, pour la seconde, elle ne m'a été rendue qu'hier. Il n'a point été question de parler sur mon retour; mais vous pouvez être persuadé que je suis et que j'ai toujours été dans les mêmes sentiments que vous sur ce chapitre, et, qu'à moins d'un ordre supérieur et réitéré, je compte, quoi qu'il arrive, de finir la campagne et d'être à la tête de l'armée tant qu'elle sera assemblée. J'en viens à la seconde. Il est vrai que j'ai essuyé une épreuve depuis quinze jours, et je me trouve bien loin de l'avoir reçue comme je le devois, me laissant et emporter aux prospérités et abattre dans les adversités, et me laissant aussi aller à un serrement de cœur et aux noirceurs causées par les contradictions et les peines de l'incertitude et de la crainte de faire quelque chose mal à propos dans une affaire d'une conséquence aussi extrême pour l'État. Je me trouvois avec l'ordre du Roi réitéré d'attaquer les ennemis, M. de Vendôme pressant de le faire, et, de l'autre côté, le maréchal de Berwick et tous les anciens officiers, avec la plus grande partie de l'armée, disant qu'il étoit impossible d'y réussir et que l'armée s'y perdroit. Le Roi me réitéra son ordre, après une première représentation à laquelle je me crus obligé.

M. Chamillart arriva le soir et me confirma la même chose. Je voyois les funestes suites de la perte d'une bataille,

<sup>1.</sup> Correspondance de Fénelon, tome I, p. 232.

sans pouvoir presque espérer de la gagner, et que le mieux qui pouvoit nous arriver étoit de nous retirer après une attaque infructueuse. Voilà l'état où j'ai été pendant huit ou neuf jours, jusqu'à ce qu'enfin le Roi, informé de l'état des choses, n'a plus ordonné l'attaque et m'a remis à prendre mon parti. Sur ce que vous dites de mon indécision, il est vrai que je me le reproche à moi-même, et que, quelquefois paresse ou négligence, d'autres, mauvaise honte ou respect humain, ou timidité, m'empêchent de prendre des partis et de trancher net dans des choses importantes. Vous voyez que je vous parle avec sincérité, et je demande tous les jours à Dieu de me donner, avec la sagesse et la prudence, la force et le courage pour exécuter ce que je croirai de mon devoir. Je n'avois point cette puissance décisive quand je suis entré en campagne, et le Roi m'avoit dit que, quand les avis seroient différents, de me rendre à celui de M. de Vendôme, lorsqu'il y persisteroit. Je la demandai après l'affaire d'Audenarde; elle me fut accordée, et peut-être ne m'en suis-je pas servi autant que je le devois. Pour toutes les louanges que vous me donnez, si elles ne me venoient d'un homme comme vous, je les prendrois pour des ffatteries ; car, en vérité, je ne les mérite guère, et le monde se trompe dans ce qu'il pense sur mon sujet. Mais il faut, avec la grâce de Dieu, mériter ce que l'on en croit, du moins en approcher. Vous savez mon amitié pour vous ; elle ne finira qu'avec ma vie. Je me sers de cette occasion pour vous demander si vous ne croyez pas qu'il soit absolument mal de loger dans une abbaye de filles; c'est le cas où je me trouve. Les religieuses sont pourtant séparées ; mais j'occupe une partie de leurs logements ; et, s'il étoit nécessaire, je quitterois la maison, quoi que l'on pût dire. Dites-moi, je vous en prie votre sentiment, d'autant plus que je suis présentement dans votre diocèse.

Louis.

#### XLVI.

## Au maréchal de Boufflers 1.

Le 30 septembre 1708 à huit heures du soir.

Je vous envoie une lettre du Roi que j'ai reçue à midi. Il me paroît par vos dernières que vous n'êtes pas aussi pressé que le Roi pense. Je crois que, s'il les avoit reçues avant celle-ci que je vous envoie, il ne vous donneroit pas des ordres si positifs de ne pas prolonger la défense de la ville. Je lui écrirai demain une longue lettre<sup>2</sup>, sur laquelle j'aurai sa réponse dans deux ou trois jours; je pense qu'il est à propos que vous l'attendiez avant de prendre aucune résolution. J'informe le Roi de ce que je vous écris; il me paroît, dans les circonstances présentes, si important à son service de prolonger le siège de la ville, quand vous seriez même obligés de faire un moindre feu, que je ne doute point qu'il n'entre dans les raisons que je lui manderai. Les ennemis sont fatigués; on ne parle dans leur armée que de la levée du siège. Il vous est entré un petit secours qui leur donnera à penser; leurs convois trouvent des obstacles; il leur a passé quelque chose du côté d'Ostende; mais un trompette qui revient de leur armée assure qu'il n'y a que deux cent cinquante chariots très médiocrement chargés, et qu'il les a tous vu arriver. Il est très sûr qu'ils n'auront rien qu'avec bien de la peine; Menin étoit épuisé. Voilà l'état des choses; à quoi je joindrai qu'un homme qui a toujours servi dans leur artillerie, et de quelque distinction parmi eux, s'est proposé de mettre

<sup>1.</sup> Vol. Guerre 2083, nº 174.

<sup>2.</sup> C'est celle qui a été publiée dans notre tome Ier, p. 342.

le feu aux poudres des ennemis pour mériter des grâces du Roi, et est parti ce soir pour exécuter son dessein dans

quatre ou cinq jours, s'il ne le peut plus tôt.

Par toutes ces raisons, je crois pouvoir prendre sur moi de vous dire de garder moins de poudre pour la citadelle qu'on ne vous marque, pour prolonger le siège de la ville, sept ou huit jours de plus pouvant dans une saison aussi avancée déterminer les ennemis à se retirer, et je crains qu'on ne trouvât plus d'obstacles au secours de la citadelle qu'on n'imagine. Il faut néanmoins sur cela s'en remettre à votre zèle et à votre expérience dont vous donnez des marques si éclatantes.

Louis.

#### XLVII.

A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

Du camp du Saussois, 3 octobre 1708.

Je n'ai pu répondre plus tôt à votre grande lettre, mon cher archevêque; car j'en ai eu souvent à écrire sur des choses longues, et qui me fatiguent la tête. Je puis le faire présentement article par article, vous disant auparavant que je suis bien moins homme de bien et moins vertueux que l'on ne me croit, ne voyant en moi que haut et bas, chutes et rechutes, relâchements, omissions et paresse dans mes devoirs les plus essentiels, immortification, délicatesse, orgueil, hauteur, mépris du genre humain, attache aux créatures, à la terre, à la vie, sans avoir cet amour

1. Correspondance de Fénelon, tome I, p. 247.

du Créateur au-dessus de tout, ni du prochain comme moi-même.

1º Il est vrai que je suis renfermé assez souvent; mais comme je vous l'ai dit, j'écris beaucoup de certains jours. La prière, la lecture prennent aussi du temps, quoique j'y sois moins régulier que je ne devrois être. Je ne nie pas cependant que je n'en perde souvent. Il est vrai aussi que je parle plutôt aux gens à qui je suis plus accoutumé, et que je suis trop en cela mon goût naturel.

2º Je ne sache point, dans tout ce qui s'est passé en dernier lieu, avoir consulté gens sans expérience. J'ai parlé aux plus anciens généraux, à des gens sans atteinte sur le courage, et, si les conseils ont été taxés de timides, ils

méritoient plutôt le nom de prudents.

3º Il est vrai que la présomption absolue de M. de Vendôme, ses projets subits et non digérés, et ce que j'en ai vu, m'empêchent d'avoir aucune confiance en lui, et que cependant j'ai trop acquiescé dans des occasions où je devois au contraire décider de ce qu'il me proposoit, joignant en cela la foiblesse à peut-être un peu de prévention; car, depuis l'affaire d'Audenarde, j'ai reçu la puissance décisive, ainsi que je crois vous l'avoir déjà dit.

4º M. de Vendôme lui-même ne songeoit point à attaquer les ennemis le 5º du mois passé. On ouvroit des marches dans des pays difficiles, et ce ne fut que le 7º qu'il alla par hasard reconnoître les passages de la droite, que l'on avoit tenus pour impraticables, et qui étoient les plus aisés. Il est vrai que, le 6º, voyant tout le monde d'un avis contraire à celui d'une attaque, ou du moins presque tous, et m'étant revenu des discours des soldats qui marquoient peu de confiance de réussir à ce qu'ils alloient entreprendre; voyant d'ailleurs les suites terribles de la perte d'une bataille, qui étoit quasi inévitable de la manière dont les ennemis étoient postés, et que l'État en pouvoit souffrir considérablement, je crus ne pouvoir pas en conscience passer plus avant sans un nouvel ordre du Roi sur l'expo-

sition des choses. Je voyois, comme je vous dis, M. de Vendôme d'un côté, qui croit tout ce qu'il désire; je le savois piqué de l'affaire d'Audenarde; et d'un avis contraire le maréchal de Berwick, nos anciens officiers, gens d'expérience et de courage, gens même qui, avant la jonction de l'armée, avoient proposé au maréchal d'attaquer le prince Eugène dans ses lignes, pendant que le duc de Marlborough étoit de l'autre côté de l'Escaut. Les choses donc exposées au Roi, l'ordre vint d'attaquer les ennemis. Le même jour, arriva M. Chamillart, qui le confirma. On reconnut les chemins; on marcha en avant; on se campa en présence de l'ennemi; on reconnut son camp et ses retranchements. M. de Vendôme, voyant que l'affaire, si elle tournoit mal, retomberoit uniquement sur lui, commença à la trouver difficile. M. Chamillart lui-même parla aux officiers, vit les difficultés, en prévit les malheureuses suites, écrivit au Roi, et fut, je crois, cause que le Roi rétracta l'ordre d'attaquer. Voilà précisément comme les choses se sont passées, et c'est dans tout ce temps que j'ai été dans l'état que je vous ai dépeint dans mon autre lettre.

5° Il est vrai que j'ai quelquesois badiné, mais rarement. Pour la perte du temps, elle a été plus considérable; mais souvent il n'y a que moi qui l'ai su.

6° Les délibérations publiques sont véritables; mais on les peut mettre sur le compte de M. de Vendôme plutôt

que sur le mien.

7º Il en est de même de n'être pas bien averti, et ce qui fait retomber sur moi ces articles, est que j'aurois dû agir autrement, et que je ne l'ai pas fait toujours, me laissant aller à une mauvaise complaisance, foiblesse ou respect humain. Vous connoissez parfaitement M. de Vendôme, et je n'ai rien à vous dire de plus que ce que vous en mettez dans votre lettre. Ce que vous dites du maréchal de Berwick est aussi fort juste, et il excède peut-être trop en prudence, au lieu que M. de Vendôme excède en confiance et négligence, ainsi que je l'ai déjà dit.

Je tâcherai de faire usage des avis que vous me donnez, et priez Dieu qu'il m'en fasse la grâce, pour n'aller trop loin ni à gauche, ni à droite. Demandez de plus en plus à Dieu qu'il me donne cet amour pour Lui, et de tout, et de moi-même, amis et ennemis, pour Lui et en Lui.

Je ne sais rien de précis sur ce que l'on dit, que mon frère traite mieux que moi et connoît plus que moi des officiers de qualité et de mérite. Comme il écrit moins que moi, il les peut voir plus souvent. Sur ce que vous me dites du combat d'Audenarde, il est vrai que j'ordonnai à deux brigades d'infanterie de charger trois bataillons des ennemis que l'on me dit absolument séparés de leur armée, et que, voyant le centre dégarni, j'envoyai ordre à droite (devant laquelle le maréchal de Matignon m'avoit mandé qu'il ne paroissoit plus rien) de se rapprocher de ce centre. Je comptois si peu commencer le combat, que de là j'allai à la gauche, où étoit M. de Vendôme fort pensif, et que, quand je l'allai rejoindre sur la droite, où l'on eut beaucoup de peine à le faire aller, la moitié de l'infanterie étoit déjà quasi en désordre, qu'à peine croyoisje l'affaire commencée.

Je vous ai répondu sur ce qui regarde le 5 septembre. J'ai en effet de la confiance au comte de Bergeyck; il connoît les affaires à fond et ne se donne point pour homme de guerre. Il est vrai qu'il décide et parle assez. Je le crois absolument affectionné, et bien éloigné de songer à faire son parti meilleur avec les ennemis. Pour le secret de l'État, il en a été chargé et instruit par le Roi même, qui a aussi beaucoup de confiance en lui. Je profiterai de ce que vous m'en dites; mais je ne crois pas que l'on se doive défier de ses intentions.

Je ferai aussi usage de ce que vous me marquez sur le comte d'Évreux 1, sans affectation, mais aussi pour ne pas

1. C'était le fils du duc de Bouillon. Après l'affaire d'Audenarde, il avait écrit à la cour une lettre très défavorable pour

paroître dupe; car vous savez que c'est un personnage qu'il faut éviter. Je m'attends à bien des discours que l'on tient, et que l'on tiendra encore. Je passe condamnation sur ceux que je mérite, et méprise les autres, pardonnant véritablement à ceux qui me veulent ou me font du mal, et priant pour eux tous les jours de ma vie. Voilà mes sentiments, mon cher archevêque, et malgré mes chutes et défauts, une détermination absolue d'être à Dieu.

Priez-le donc incessamment d'achever en moi ce qu'il y a commencé, et de détruire ce qui vient du péché originel et de moi. Vous savez que mon amitié pour vous est toujours la même. J'espère pouvoir vous en assurer moimême à la fin de la campagne : on ne sauroit encore dire quand ce sera; car l'événement de Lille est encore indéterminé.

Louis.

## XLVIII.

Mémoire de Monseigneur le duc de Bourgogne au comte de la Motte 1.

[4 octobre 1708.]

Il ne faut point songer à pouvoir arrêter les convois que l'ennemi tire d'Ostende en allant avec une armée sur ledit convoi du côté de Thourout et de Rousselaer, attendu que, ces endroits n'étant qu'à six lieues du camp des

le duc de Bourgogne (Mémoires de Saint-Simon, édition Boislisle, tome XVI, p. 235 et suivantes).

1. Dépôt de la Guerre, vol. 2078, nº 75.

ennemis, ils peuvent, à notre insu, renforcer les troupes qui servent d'escorte audit convoi en tel nombre qu'il leur plaira pour être supérieurs aux nôtres, et le parti de se porter là ne se doit prendre que supposé que l'on fût sûr d'avoir la supériorité du nombre, ce qui ne peut presque pas arriver.

Cela étant, il faut voir si, sans s'exposer à un combat général, l'on ne peut pas prendre des situations derrière

les canaux qui rompent les convois des ennemis.

On dit qu'ils se retranchent à Leffinghem et qu'ils y font un fort; si de là ils peuvent tirer leurs convois, laissant le canal de Moerdyck à gauche, et qu'ils ne soient pas obligés de venir effleurer le Polder nouveau qui est entre la digue de Zandvoorde, le canal de Nieuport à Plasschendaele et celui de Plasschendaele à Ostende, il faudra voir à les chasser de ce poste de Leffinghem. Pour y réussir, il faut envoyer par Dixmude à Nieuport un nombre de bataillons et dragons supérieur d'un tiers à ce corps-là pour tâcher de l'obliger à rentrer dans Ostende. On peut soutenir ces troupes tant par les digues qui viennent de Nieuport à Leffinghem, en y envoyant de nouvelles troupes, que par des bateaux armés qui iroient à la rame et qui viendroient par Nieuport et par Plasschendaele; on peut pour cela se servir des troupes de marine et des officiers de galères qui sont à Dunkerque. Si l'on réussissoit à chasser les ennemis de ce poste qui n'est pas achevé, on y placeroit des troupes en plus grand nombre que celles qui sont à Ostende, et on établiroit une communication de Nieuport à Plasschendaele, derrière le canal, et de Plasschendaele à Bruges, en faisant des chemins au bas du canal pour plus de commodité; mais, en faisant cette entreprise, il faut avoir grande attention qu'il ne vienne point de troupes de l'armée des ennemis renforcer ce qui est à Leffinghem; supposé après cela que l'ennemi, passant son convoi à Leffinghem, soit obligé par les vives eaux que l'on donne, de faire suivre à ses voitures la digue

jusqu'au Polder nouveau, pour lors, sans le déposter de Leffinghem, en occupant le Polder nouveau, on l'empêchera de pouvoir tirer aucun convoi. S'il est vrai que le convoi soit obligé, en sortant d'Ostende, d'aller passer à Lombartzyde pour regagner la digue, il faut examiner si l'on ne pourroit pas se retrancher pour empêcher que l'ennemi de Lombartzyde n'aille gagner la digue.

S'il n'y a pas de coupures au canal de Nieuport pour écouler les vives eaux dans le pays, il faut se dépêcher de faire des coupures depuis Snaeskerke jusqu'à Oudenbourg,

tant que les vives eaux dureront.

M. le comte de la Motte verra à faire l'usage de ce mémoire le plus convenable suivant ses lumières, et marquera ce qu'il pense, et les résolutions qu'il prendra fort en détail.

#### XLIX.

Au duc de Noailles 1.

5 octobre 1708.

Je ressens plus que personne, Monsieur, le sujet de votre affliction, ayant toujours eu des marques très sensibles de l'attachement de Monsieur votre père<sup>2</sup>, et toujours une très véritable amitié pour lui. Vous connoissez la mienne pour vous. Je voudrois pouvoir vous en donner des marques dans quelque occasion où il me fût permis de m'étendre davantage.

Louis.

<sup>1.</sup> Mémoires de Noailles, p. 409; Proyart, tome II, p. 200.

<sup>2.</sup> Le maréchal de Noailles était mort le 2 octobre.

I..

#### Au duc de Vendôme 1.

Du camp du Saussois, le 13 octobre 1708.

Si je ne vous ai point écrit plus tôt, Monsieur, c'est que j'attendois des lettres du maréchal de Boufflers que celui qui les avoit apportées ne pouvoit rendre. Je vois les fruits de vos bonnes dispositions qui commencent, et je m'attends à en voir bientôt la fin. Il me paroît que l'on ne peut prendre des mesures plus justes que celles que vous prenez pour empêcher les ennemis de tirer un second convoi d'Ostende, et qu'ils auront bien de la peine à y réussir. C'est un grand coup s'il ne leur peut plus rien passer. Je ne doute pas que vous n'y réussissiez et que vous n'ayez par là la gloire de sauver Lille au Roi; c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, et que j'espère voir

1. Copie dans ms. Franç. 14178 (qui est une copie par un secrétaire de Vendôme des lettres reçues par celui-ci), fol. 243 v°; publiée dans les Mémoires de Saint-Simon, tome XVI, appendice, p. 606, avec la première phrase en moins. M. le marquis de Vogüé ne l'a pas insérée, comme il a fait pour les autres de la même époque, parmi les lettres au duc de Beauvillier. Il y en a une copie au Dépôt de la guerre, vol. 2083, n° 275; mais elle ne contient ni le premier ni le dernier paragraphe, qui sont si élogieux pour Vendôme et qui semblent établir de la part du prince une approbation si entière de ses projets. Dans l'appendice VI de son tome XVI des Mémoires de Saint-Simon, M. de Boislisle a fait ressortir les différences tout à fait singulières, et toujours à l'avantage de Vendôme, qui existent entre les copies de lettres exécutées pour lui par ses secrétaires et les originaux ou les minutes qu'on a pu retrouver.

entre ci et peu de jours. Je commence d'espèrer, Monsieur, que nous verrons peut-être les ennemis absolument rebutés; car, s'ils n'ont pas de quoi prendre Lille, ils ne peuvent pousser le siège encore loin, et j'écris toujours à M. le maréchal de Boufflers de le prolonger jusqu'à la dernière extrémité. Dès que j'ai lu votre lettre, avec celle pour M. Chamillart, j'ai été absolument de votre avis sur le projet que vous y proposez, et rien n'est meilleur à faire. J'appuierai certainement votre proposition, et je ne doute pas que le Roi n'y entre. Il me paroît que l'on ne peut pas faire autre chose, et qu'il faut, comme vous le dites, s'y prendre incessamment.

J'ai eu plusieurs avis, conformes à ceux qui vous sont venus, que les ennemis ont dessein de passer un convoi au travers des inondations, et j'ai écrit à MM. de Forbin et de Langeron afin qu'ils traversent cette navigation autant qu'ils pourront. Sur ce que vous me mandez de vous envoyer trente bataillons et quarante escadrons, je doute, avec ce que vous serez obligé de laisser dans le nouveau Polder et le gros corps de cavalerie de Marlborough, je doute, dis-je, que vous soyez en état de marcher pour le combattre. On a fait une proposition par laquelle, sans songer davantage à la défense de l'Escaut, et envoyant un petit corps derrière la Scarpe, je passerois tout d'un coup l'Escaut à Pottes et à Berchem, et marcherois droit à Deynze, avec toute l'armée, pour y passer la Lys, pendant que, vous marchant derrière le canal jusqu'à Bellem, nous nous joindrions derrière le ruisseau de Foulques, pour ensuite marcher droit à Marlborough, à qui je ne doute pas que nous ne fissions repasser la Lys, et, par conséquent, ils ne tireroient plus de convois d'Ostende ni de l'Écluse. Il est vrai que l'Escaut ne seroit plus gardé; mais, s'ils manquoient de munitions pour ne pas prendre Lille avec ce qu'ils en ont présentement, peut-être seroient-ils obligés de lever le siège avant que d'avoir retiré un nouveau convoi de Bruxelles. Nous-mêmes pourrions nous mettre entre

la Lys et l'Escaut, marcher toujours à eux, et, pendant tous ces mouvements, les convois seroient fort retardés et les mauvais temps arriveroient. Il est vrai que ce projet est un peu long, et je craindrois bien que, pendant tout ce temps, Lille vînt à se perdre. Si vous êtes de ce sentiment néanmoins, mandez le moi, et vos dispositions pour l'exécuter, afin qu'ayant fait les miennes, je puisse marcher au plus tôt et trouver du pain, soit à Gand, soit à Bruges, pour soixante bataillons et cent trente escadrons que j'emmènerois avec moi. Je pense bien comme vous qu'il est d'une extrême conséquence de conserver Gand et Bruges, et que, si nous sommes assez malheureux pour perdre Lille, il faut du moins songer à le reprendre pendant l'hiver.

Je ne saurois encore assez vous répéter, Monsieur, combien j'ai été frappé de votre projet, et combien j'espère que le Roi y entrera, et qu'il réussira. Vous me ferez plaisir de me renvoyer Puységur pour qu'il m'explique vos vues pour la suite de la campagne, de quelque manière que les choses puissent tourner, afin que je prenne les mesures qui conviendront de ce côté-ci pendant que vous prenez si bien celles du côté où vous êtes présentement. Je voudrois qu'il se rencontrât des occasions où je pusse rendre service au Roi par quelque chose de glorieux, et ma joie seroit parfaite si vous y aviez une part principale, comme cela seroit certainement. Soyez bien persuadé, Monsieur, de l'estime particulière que j'ai pour vous.

Louis.

#### LI.

## A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

A Douay, 5 décembre 1708.

Si je n'ai pas répondu plus tôt à plusieurs de vos lettres, mon cher archevêque, ce n'est pas que j'en aie plus mal reçu ce qu'elles contiennent, ni que mon amitié pour vous en soit moins vive. Je suis ravi de tout ce que vous m'avez mandé que l'on dit de moi. Vous pouvez interroger le Vidame<sup>2</sup>, qui vous rendra cette lettre, sur la suite des faits publics, qu'il me seroit bien long de reprendre ici. Je vous parlerai cependant de quelques-uns.

Je n'ai jamais eu ordre du Roi d'attaquer le prince Eugène pendant l'éloignement du duc de Marlborough. Au contraire, quand il marcha à M. de Vendôme du côté d'Oudenbourg, le maréchal de Berwick et moi voulions rassembler les différents camps qui étoient le long de l'Escaut, et marcher au prince Eugène. L'ordre de marche fut dressé, et je l'aurois exécuté si nous n'avions trouvé tous ceux que je consultai d'un avis contraire, et qu'il falloit plutôt fortifier M. de Vendôme du côté de Bruges et de Gand. Ceux à qui je parlai étoient MM. d'Artagnan, Gassion, Saint-Frémont, Cheyladet et Souternon.

Les trois bataillons d'Audenarde sont vrais; mais on me les assura séparés de l'armée ennemie, et il n'y auroit

<sup>1.</sup> Correspondance de Fénelon, tome I, p. 283.

<sup>2.</sup> Louis-Auguste d'Albert, fils du duc de Chevreuse, titré vidame d'Amiens.

eu nul combat, si l'on s'étoit arrêté à l'endroit où l'on disoit qu'ils étoient, et où on ne les trouva point; du moins les ennemis les seroient-ils venus chercher.

Sur la Marque, M. de Vendôme n'étoit pas pressé d'attaquer. Il ne reconnut le côté où étoit d'Artagnan que trois jours après son arrivée, et dès lors les retranchements étoient formés. Les plaines, il est vrai, sont assez grandes; mais les ennemis y auroient toujours eu un plus grand front que nous, pour nous envelopper en débouchant des défilés.

Je ne me souviens point d'avoir écrit à des gens indiscrets ce que j'écrivois au Roi, en chiffre, sur l'état du dedans de la ville de Lille.

Je vous remets au Vidame sur tout le reste, dont je ne puis vous faire un plus long détail. Je profiterai, avec l'aide de Dieu, de vos avis. J'ai bien peur que le tour que je vais faire en Artois, me faisant finir ma campagne à Arras, ne m'empêche de vous voir à mon retour, comme je l'avois toujours espéré; car, de la manière dont vous êtes à la cour, il me paroît qu'il n'y a que le passage dans votre ville archiépiscopale qui me puisse procurer ce plaisir. Je suis fâché aussi que l'éloignement où je vais me trouver de vous m'empêche aussi de recevoir d'aussi salutaires avis que les vôtres. Continuez-les cependant, je vous en supplie, quand vous en verrez la nécessité, et que vous trouverez des voies absolument sûres. Assistez-moi aussi de vos prières, et comptez que je vous aimerai toujours de même, quoique je ne vous en donne pas toujours des marques.

Louis.

#### LII.

## Au comte de la Motte-Houdancourt 1.

Arras, le 8 décembre 1708.

J'ai reçu les ordres du Roi pour séparer l'armée <sup>2</sup>. Ainsi, après avoir fait les dispositions nécessaires, je pars demain pour me rendre à la cour. Le Roi a mandé au sieur Le Blanc <sup>3</sup> de se rendre à Gand pour pourvoir à la subsistance nécessaire pour les troupes et les bourgeois. Ses intentions étant de faire l'impossible pour conserver Gand et Bruges, il est à propos pour cet effet que vous y mettiez une garnison suffisante pour ôter l'envie aux ennemis d'en faire le siège, supposé qu'il y ait suffisamment des vivres; que vous gardiez aussi le canal tant que vous croirez le pouvoir faire sans exposer les troupes que vous avez, et que, les ennemis venant au canal avec toutes leurs forces, vous laissiez seulement les garnisons nécessaires pour ces deux places.

Voilà quelles sont les intentions du Roi, qui me mande en même temps de faire passer à Ypres douze bataillons de ceux destinés pour rester l'hiver dans les places les plus reculées de la Picardie, mais que ces bataillons ne pourront être employés que pour des mouvements qui seront à portée d'eux, sans pouvoir sous aucun prétexte les faire marcher du côté du canal de Bruges. Je suis, etc...

Louis.

- 1. Dépôt de la guerre, vol. 2151, nº 145, p. 31-32.
- 2. Voyez ci-dessus, tome I, p. 392.
- 3. Intendant en Flandre maritime.

#### LIII.

## A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

[Mai 1709<sup>2</sup>.]

On ne peut s'empêcher, mon cher archevêque, de chanter ici vos louanges. Pour moi, qui ne juge pas des actions par leur éclat, vous pensez bien que je ne vous estime pas moins lorsque vous faites distribuer vos blés aux pauvres de votre diocèse que quand vous les envoyez à nos soldats. C'est néanmoins très bien fait d'avoir dirigé vos charités dans ce moment vers l'endroit où le besoin paroît plus urgent. Vos libéralités d'ailleurs en ont déterminé une infinité d'autres. Le Roi a parlé de vous; il sait que je vous écris. Il a fait marquer aux abbayes combien il étoit satisfait des généreux efforts qu'elles ont faits dans ces fâcheuses conjonctures. Que le Dieu de paix veuille rapprocher tous les cœurs. Le mien, vous le savez, vous est uni pour jamais.

Louis.

1. Proyart, tome II, p. 144; cette lettre n'est pas reproduite dans la Correspondance de Fénelon.

2. La date de cette lettre est indiquée par le passage d'une lettre de M<sup>me</sup> d'Huxelles, citée dans le *Journal de Dangeau*, tome VIII, p. 413, où elle mentionne les distributions de pain faites par l'archevêque pendant la disette.

#### LIV.

## Au maréchal de Boufflers 1.

[Septembre 1709.]

.....Le Roi est aussi satisfait de vous et de M. le maréchal de Villars que vous l'êtes vous-même de vos troupes<sup>2</sup>. L'ennemi a éprouvé que le François a encore du sang dans les veines. Il est vrai qu'il seroit à souhaiter, pour relever les courages, que nos avantages fussent apparents; mais c'est toujours beaucoup que nous en ayons de réels; les ennemis ne peuvent pas l'ignorer. Vous pensez bien que nous ferons ici l'impossible pour que de si braves gens ne manquent pas de pain...

Louis.

1. Fragment donné par Proyart, tome I, p. 275.

2. Cette phrase montre que cette lettre fut écrite après la bataille de Malplaquet.

LV.

Au duc de Noailles 1.

A Versailles, 6 août 1710.

L'occasion qui se présente est trop favorable pour ne pas accompagner d'une réponse tardive les compliments que vous méritez justement sur ce qui vient de se passer en Languedoc2. On le doit à votre diligence et à votre bonne conduite, et je puis vous assurer qu'à commencer par le Roi, tout le monde vous rend justice, du moins ceux que j'ai vus et à qui j'en ai parlé. J'en ai été en mon particulier plus aise que personne, et par le bien public, et par l'amitié que j'ai pour vous et qui m'intéresse vivement à tout ce qui vous regarde. Venons maintenant à votre ancienne lettre, suite de notre dernière conversation. Il est plus temps que jamais, à l'heure qu'il est, de s'évertuer et d'exécuter quelque chose. Nos ennemis ne veulent absolument point la paix depuis qu'ils conviennent que, quand même on se joindroit à eux, ce ne seroit point assez pour réduire l'Espagne. Il est sûr qu'ils n'en veulent qu'à la France. Travaillons donc, et travaillons sérieusement et avec efficace. La justice étant sans contredit de notre côté, soutenons-la par la force autant qu'il nous sera possible; mais surtout jamais de découragement! Il paroît, Dieu merci! que l'on n'en a point ici, et je m'en réjouis. MM. Voysin et Desmaretz commencent aussi à travailler ensemble avec le Roi. Continuez, quand il arrivera quelque chose qui en vaille la peine, de me le mander.

Louis.

<sup>1.</sup> Mémoires de Noailles, p. 410; fragments dans Proyart, tome I, p. 277, et tome II, p. 199.

<sup>2.</sup> A propos de la descente faite par les ennemis aux environs de Cette (Mémoires de Saint-Simon, tome XX, p. 99-101).

#### LVI.

Au duc de Vendôme 1.

A Versailles, ce 2e février 1711.

J'ai vu, par votre lettre que je reçus hier, Monsieur, que le roi mon frère s'étoit acquitté de la commission dont je l'avois chargé. Vous venez certainement de lui rendre le plus important service <sup>2</sup>, et, par les dispositions que je sais que vous faites, je ne doute pas que vous ne continuiez de même. Soyez persuadé que j'y ai pris et que j'y prendrai toujours beaucoup de part. Vous savez comme je vous en ai parlé lorsque vous partîtes d'ici, et vous me connoissez pour un homme véritable. Assurez-vous aussi, Monsieur, de la parfaite estime que j'ai pour vous, et dont je serai ravi de pouvoir vous donner des marques quand les occasions s'en présenteront.

Louis.

2. En gagnant la bataille de Villaviciosa.

<sup>1.</sup> Copie dans le ms. Franç. 14178, fol. 444; publiée dans les Mémoires de Saint-Simon, tome XX, Appendice, p. 446.

propos. Je n'ai pas la force de parler sur le sujet qui me l'a fait écrire. Madame la duchesse de Bourgogne vous pourra dire l'état où nous sommes ici depuis hier, et le désir que j'ai de me rapprocher du Roi au plus tôt. Il faut a dorer Dieu dans tout ce qu'il fait et se confier en ses immenses miséricordes; c'est cette seule vue qui me soutient. Conservez-moi toujours votre amitié, Madame, et soyez persuadée, je vous prie, que la mienne pour vous ne peut être plus sincère.

Louis.

LXI.

Au duc de Vendôme 1.

A Marly, le 11 mai 1711.

Je connois mieux que personne, Monsieur, combien la perte que je viens de faire vous aura été sensible, par l'attachement que vous avez toujours eu pour Monseigneur. Mais vous avez aussi pu juger, par l'amitié qu'il m'a toujours témoignée, combien j'en ai été pénétré de douleur. Soyez persuadé, je vous prie, Monsieur, que je tâcherai d'adoucir la vôtre en suivant les traces de Monseigneur à votre égard en tout ce qui dépendra de moi, et que, connoissant et ayant toujours connu la vérité des sentiments que vous avez pour moi, je vous donnerai avec beaucoup de plaisir en toute occasion des marques de mon amitié et de ma parfaite estime.

Louis.

1. Copie dans ms. Franç. 14178, fol. 345 vo.

#### LXII.

## A Fénelon, archevêque de Cambray 1.

[1711.]

Je ne suis point surpris, mon cher archevêque, que la renommée, la messagère de la méchanceté, vous ait porté la nouvelle que le Roi m'a fait juge en cette affaire<sup>2</sup>; mais ce qui m'auroit bien étonné, ce seroit que vous ayez ajouté la moindre créance à ces bruits, connoissant comme vous faites les sentiments invariables du Roi et les miens à cet égard. Ce qui y a donné occasion, c'est que véritablement le Roi m'a chargé de voir les évêques pour faire finir cette affaire, mais comme pacificateur et nullement comme juge, ce qui fait une grande différence. Je n'ignore pas quelles furent les entreprises irrégulières du clergé dans des temps d'ignorance, et celles des puissances séculières dans d'autres. Je sais comment s'est malheureusement rompu le lien de la catholicité parmi nos voisins, et enfin ce que je puis et ce que je dois, sous le bon plaisir du Roi, dans ces sortes de matières, et j'espère, moyennant la grâce de Dieu, ne jamais me départir des bons principes. Je vous sais gré de ce que vous me les rappelez, et des autres avis que vous me donnez et que je recevrai toujours avec plaisir, et, ce me semble, avec la volonté sincère d'en profiter...

Louis.

<sup>1.</sup> Proyart, tome II, p. 293. Cette lettre n'a pas été insérée dans la Correspondance de Fénelon.

<sup>2.</sup> L'affaire des évêques de Luçon et de la Rochelle contre le cardinal de Noailles.

#### LXIII.

# A Fénelon, archevêque de Cambray <sup>1</sup>. [Sans date.]

...Ilest bien vrai, mon cher archevêque, qu'il faut dans ce pays-ci prendre son âme entre ses mains pour ne pas se laisser aller à l'abattement et succomber à l'ennui. Souvent vous verrez à peine, parmi une foule d'hommes, un seul homme sur lequel puisse reposer votre confiance, et il faut prendre le ton et le visage de la confiance. Mais que répondre à des propos futiles, à de fades compliments, que l'on entend tous les jours et que l'on n'aime point? Que dire à des gens qui vous écoutent et qui ne vous suivent point, gens préoccupés de projets d'ambition, de fortune et de plaisir, gens indifférents pour l'intérêt commun et qui ne sont, comme vous dites, touchés que du moi . Ces moments me sont à charge jusqu'à la fatigue. On ne vit pas; on ne fait que languir, et l'on se plaindroit volontiers comme le roi d'Israël de la longueur de son exil. Je ne sais quels gens c'étoient que ces habitants de Cédar qui rendoient la vie si ennuyeuse à ce prince; mais je ne connois que trop bien ce que sont ceux de ce pays-ci : Beatus ille qui procul! Cependant, comme ce bonheur ne sauroit jamais être le mien, je tâche de faire de nécessité vertu, et je me laisse ennuyer, quand je puis croire que le bien le demande et que Dieu le veut ainsi...

Louis.

1. Fragment donné par Proyart, tome II, p. 125.

# APPENDICE II.

# INDEX CHRONOLOGIQUE GÉNÉRAL

DES

## LETTRES DU DUC DE BOURGOGNE.

Nous donnons ci-après une liste par ordre chronologique de toutes les lettres du duc de Bourgogne qu'il nous a été possible de découvrir. Leur ensemble se trouve maintenant compris dans trois recueils facilement abordables: 1º l'ouvrage de M. le marquis de Vogüé, Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier, paru en 1900; - 2º les tomes III et VIII des Mémoires militaires relatifs à la guerre de la succession d'Espagne publiés par le général Pelet dans la collection officielle in-4° des Documents inédits sur l'histoire de France; - 3º la présente publication des lettres adressées par le prince à son frère le roi Philippe V et à sa belle-sœur la reine d'Espagne, avec les appendices que nous y avons joints. — Dans la liste qui va suivre, les renvois au premier de ces recueils sont indiqués par le mot Vogüé, ceux au second par les mots Mémoires militaires; enfin la mention d'un tome et d'une page sans autre indication désigne notre présente publication. Sur les 550 lettres de cette liste, 124 appartiennent au recueil Vogüé, 13 aux Mémoires militaires; trois se trouvent dans la collection Morrisson et sont inédites; les 410 autres sont réunies dans nos deux volumes : savoir, 219 à Philippe V et à la reine d'Espagne, 128 à Louis XIV et à Chamillart pendant les campagnes de 1703 et de 1708 (appendice de notre tome Ier), 63 enfin à diverses personnes (appendice I du présent tome II).

## 

| 1.          | 23 octobre, Fontainebleau. A FénelonII,                                                                          | 150         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 1697                                                                                                             |             |
| 2.          | 28 décembre, Versailles. A Madame de Mainte-                                                                     |             |
| 4.          | nonII,                                                                                                           | 151         |
|             |                                                                                                                  |             |
|             | 1699                                                                                                             |             |
| 3.          | 31 mai, Versailles. A la duchesse de SavoieII,                                                                   | 151         |
|             | 1700                                                                                                             |             |
| 4.          | 17 décembre, Poitiers. A la marquise de Montgon.                                                                 |             |
|             | Vogüé,                                                                                                           | <b>11</b> 6 |
| 5.          | 30 décembre, Bordeaux. A la marquise de Montgon.                                                                 |             |
|             | Vogüé,                                                                                                           | 117         |
|             | 1701                                                                                                             |             |
|             |                                                                                                                  |             |
| 6.          | 16 février, Toulouse. A Madame de MaintenonII,                                                                   | 152         |
| 7.          | 18 février, Villefranche-de-Lauraguais. A Madame                                                                 | 450         |
| 0           | de MaintenonII,                                                                                                  | 153         |
| 8.          | 21 février, Carcassonne. Au duc de Beauvillier.                                                                  | 405         |
| 0           | Vogüé,                                                                                                           | 107         |
| 9.          | 1er mars, Nîmes. Au duc de BeauvillierVogüé,                                                                     | 108         |
| 10.<br>11.  | 9 mars, Marseille. A Madame de MaintenonII,                                                                      | 154<br>109  |
| 11.<br>12.  | <ul><li>14 mars, Toulon. Au duc de BeauvillierVogüé,</li><li>21 mars, Aix. Au duc de BeauvillierVogüé,</li></ul> | 111         |
| 12.<br>13.  | 26 mars, Avignon. Au duc de BeauvillierVogüé,                                                                    | 112         |
| 14.         | 31 mars, Valence. Au duc de BeauvillierVogüé,                                                                    | 114         |
| 15.         | 2 avril, Romans. A Madame de MaintenonII,                                                                        | 155         |
| 16.         | 11 août, Marly. Au duc de BeauvillierVogüé,                                                                      | 118         |
| 17.         | 7 septembre, Versailles. A Philippe V                                                                            | 3           |
| 18.         | 4 octobre, Fontainebleau. A Philippe VI,                                                                         | 8           |
| <b>1</b> 9. | 22 décembre, Versailles. A FénelonII,                                                                            | 156         |
|             | 15                                                                                                               |             |

## 

| 6 février, Versailles. A Philippe V               | 10                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 19 mars, Versailles. A Philippe V                 | 13                                |
| 19 avril, Versailles. A Philippe V                | 14                                |
| 25 avril, Péronne. A FénelonII,                   | 158                               |
| 3 mai, camp de Xanten. A Madame de Mainte-        |                                   |
| non                                               | 158                               |
| 26 mai, camp de Xanten. A Madame de Mainte-       |                                   |
| nonII,                                            | 159                               |
| 27 mai, camp de Xanten. Au duc de Beauvillier.    |                                   |
| Vogüé,                                            | 122                               |
| 28 mai, camp de Xanten. A la marquise de Mont-    |                                   |
| gonVogüé,                                         | 125                               |
| 29 mai, camp de Xanten. Au marquis de Denon-      |                                   |
| villeII,                                          | 165                               |
| 2 juin, camp de Xanten. Au duc de Beauvillier.    |                                   |
| Vogüé,                                            | 126                               |
| 9 juin, camp de Xanten. Au duc de Beauvillier.    |                                   |
| Vogüé,                                            | 128                               |
| 12 juin, sans lieu. A la duchesse de Bourgogne.   |                                   |
| II,                                               | 163                               |
| 20 juin, camp de Donsbruggen. Au duc de Beau-     |                                   |
| villierVogüé,                                     | 130                               |
| 27 juin, camp de Donsbruggen. Au duc de Beau-     |                                   |
| villierVogüé,                                     | 132                               |
| 4 juillet, camp de Hassum. Au duc de Beauvillier. |                                   |
| Vogüé,                                            | 134                               |
| 6 juillet, camp de Hassum. Au maréchal Catinat.   |                                   |
| II,                                               | 163                               |
| 13 juillet, camp de Hassum. Au duc de Beau-       |                                   |
| villierVogüé,                                     | 137                               |
| 31 juillet, camp de Brée. Au duc de Beauvillier.  |                                   |
| Vogüé,                                            | 139                               |
| 12 août, camp de Rythoven. Au duc de Beauvillier. |                                   |
| Vogüé,                                            | 140                               |
|                                                   | 19 mars, Versailles. A Philippe V |

| 39.         | 16 août, camp de Rythoven. Au duc de Beauvillier. |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
|             | Vogüé,                                            | 141         |
| 40.         | 19 août, camp de Rythoven. Au duc de Beauvillier. |             |
|             | Vogüé,                                            | 143         |
| 41.         | 26 août, camp de Baelen. Au duc de Beauvillier.   |             |
|             | Vogüé,                                            | 144         |
| 42.         | 26 août, camp de Baelen. A Madame de Mainte-      |             |
|             | nonII,                                            | 164         |
| 43.         | 28 août, camp de Melberghe. Au duc de Beauvil-    |             |
|             | lier                                              | 147         |
| 44.         | 1er septembre, camp de Melberghe. Au duc de       |             |
|             | BeauvillierVogüé,                                 | <b>14</b> 9 |
| 45.         | 6 septembre, Malines. A FénelonII,                | 165         |
| 46.         | 9 septembre, Versailles. A Philippe V             | 16          |
| 47.         | 24 septembre, Versailles. Destinataire inconnu;   |             |
|             | conservée en original dans la collection Mor-     |             |
|             | risson Inéc                                       | lite.       |
|             |                                                   |             |
|             | 1703                                              |             |
| 48.         | 3 janvier, Versailles. A Philippe V               | 17          |
| 49.         | 7 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,     | 19          |
| 50.         | 21 janvier, Versailles. A Philippe V              | 21          |
| <b>51</b> . | 28 janvier, Versailles. A Philippe V              | 25          |
| <b>52</b> . | 25 février, Versailles. A Philippe V              | 28          |
| 53.         | 26 février, Versailles. A Philippe V              | 31          |
| 54.         | 14 mai, Versailles. A Philippe V                  | 31          |
| 55.         | 31 mai, Belfort. A Chamillart                     | 266         |
| 56.         | ton . D IC . A 1 1 D 'II' TT "/                   | 151         |
|             | 1er juin, Belfort. Au duc de BeauvillierVogüé,    | 101         |
| <b>57</b> . | 7 juin, Strasbourg. Au duc de BeauvillierVogüe,   | 153         |
| 57.<br>58.  |                                                   |             |
|             | 7 juin, Strasbourg. Au duc de Beauvillier Vogüé,  | <b>1</b> 53 |

| 61. 14 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 156 62. 17 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 158 63. 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon.  Vogüé, 160 64. 19 juin, camp de Schleittal. A Philippe VI, 360 65. 24 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon.  Vogüé, 160 66. 24 juin, camp de Schleittal. Au Roi.  Mémoires militaires, III, 400 67. 25 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au ChamillartI, 260 69. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 70. 3 juillet, camp de Schleittal. Au ChamillartI, 260 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 71. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 71. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 71. 10 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 170 71. 10 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 170 72. 17 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 170 73. 18 juillet, camp de Wilstedt. Au la marquise de Montgon.  Vogüé, 170 74. 18 juillet, camp de Wilstedt. Au la marquise de Montgon.  Vogüé, 170 75. 17 juillet, camp de Wilstedt. Au la marquise de Montgon.  Vogüé, 170 78. 20 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 180 79. 23 juillet, camp de Wilstedt. Au Roi. |     | 14 juin, camp de Schleittal. A Madame de Main-      | 60.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
| Vogüé, 156 62. 17 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 158 63. 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon.  Vogüé, 160 64. 19 juin, camp de Schleittal. A Philippe VI, 365 65. 24 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon.  Vogüé, 166 66. 24 juin, camp de Schleittal. Au Roi.  Mémoires militaires, III, 406 67. 25 juin, camp de Schleittal. Au ChamillartI, 266 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 166 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 266 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de Montgon (avec fac-similé).  Vogüé, 167 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 266 73. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 167 75. 17 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 17 76. 18 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de Montgon.  Vogüé, 17 77. 20 juillet, camp de Wilstedt. A ChamillartI, 267 78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 17 78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 18 79. 23 juillet, camp de Wilstedt. Au Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | tenonII,                                            |             |
| 62. 17 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 158 63. 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier. | 61.         |
| Vogüé, 158 63. 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 | Vogüé,                                              |             |
| 63. 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 17 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier. | 62.         |
| gon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158 | Vogüé,                                              |             |
| 64. 19 juin, camp de Schleittal. A Philippe VI, 65. 24 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 17 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Mont- | 63.         |
| 65. 24 juin, camp de Schleittal. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 | gonVogüé,                                           |             |
| Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33  | 19 juin, camp de Schleittal. A Philippe VI,         | 64.         |
| Mémoires militaires, III, 40 67. 25 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 16 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26 69. 28 juin, camp de Salmbach. A la marquise de  Montgon (avec fac-similé)Vogüé, 16 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26 72. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de BeauvillierVogüé, 16 73. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26 74. 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de BeauvillierVogüé, 17 75. 17 juillet, camp de Suntheim. A la marquise de  MontgonVogüé, 17 76. 18 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de  MontgonVogüé, 17 77. 20 juillet, camp de Wilstedt. A ChamillartI, 26 78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de BeauvillierVogüé, 18 79. 23 juillet, camp de Wilstedt. Au Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24 juin, camp de Schleittal. A la marquise de       | 65.         |
| Mémoires militaires, III, 400 67. 25 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 260 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 160 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 260 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de  Montgon (avec fac-similé)Vogüé, 160 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 260 72. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de BeauvillierVogüé, 160 73. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 260 74. 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162 | MontgonVogüé,                                       |             |
| 67. 25 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26. 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 16. 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26. 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de  Montgon (avec fac-similé)Vogüé, 16. 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26. 72. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de BeauvillierVogüé, 16. 73. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26. 74. 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de BeauvillierVogüé, 17. 75. 17 juillet, camp de Suntheim. A la marquise de  MontgonVogüé, 17. 76. 18 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de  MontgonVogüé, 17. 77. 20 juillet, camp de Wilstedt. A ChamillartI, 26. 78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24 juin, camp de Schleittal. Au Roi.                | 66.         |
| 68. 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier.  Vogüé, 16. 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26. 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de  Montgon (avec fac-similé)Vogüé, 16. 71. 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26. 72. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 | Mémoires militaires, III,                           |             |
| Vogüé, 16. 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26. 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de Montgon (avec fac-similé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 | 25 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI,         | 67.         |
| 69. 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI, 26. 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de Montgon (avec fac-similé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 28 juin, camp de Schleittal. Au duc de Beauvillier. | 68.         |
| 70. 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de Montgon (avec fac-similé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164 | Vogüé,                                              |             |
| Montgon (avec fac-similé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 | 28 juin, camp de Schleittal. A ChamillartI,         | 69.         |
| <ol> <li>9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26</li> <li>10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3 juillet, camp de Salmbach. A la marquise de       | 70.         |
| 72. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 | Montgon (avec fac-similé)Vogüé,                     |             |
| villier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268 | 9 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI,       | 71.         |
| <ol> <li>73. 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI, 26</li> <li>74. 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. Au duc de Beau-     | 72.         |
| 74. 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168 | villier Vogüé,                                      |             |
| lier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269 | 10 juillet, Fort-Louis-du-Rhin. A ChamillartI,      | <b>7</b> 3. |
| <ul> <li>75. 17 juillet, camp de Suntheim. A la marquise de Montgon</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 16 juillet, camp de Suntheim. Au duc de Beauvil-    | 74.         |
| Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172 | lier                                                |             |
| 76. 18 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 17 juillet, camp de Suntheim. A la marquise de      | <b>7</b> 5. |
| Montgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174 | MontgonVogüé,                                       |             |
| <ul> <li>77. 20 juillet, camp de Wilstedt. A ChamillartI, 26</li> <li>78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 18 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de      | <b>7</b> 6. |
| 78. 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvillier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178 | MontgonVogüé,                                       |             |
| lier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269 | 20 juillet, camp de Wilstedt. A ChamillartI,        | 77.         |
| 79. 23 juillet, camp de Wilstedt. Au Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 21 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvil-    | 78.         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 | lierVogüé,                                          |             |
| Mémoires militaires, III, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23 juillet, camp de Wilstedt. Au Roi.               | 79.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413 | Mémoires militaires, III,                           |             |

| 80.  | 24 juillet, camp de Wilstedt. A Chamillart I,    | 270         |
|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 81.  | 25 juillet, camp de Wilstedt. A la marquise de   |             |
|      | MontgonVogüé,                                    | 182         |
| 82.  | 27 juillet, camp de Wilstedt. Au duc de Beauvil- |             |
|      | lier Vogüé,                                      | 184         |
| 83.  | 2 août, camp d'Urlaffen. Au duc de Beauvillier.  |             |
|      | Vogüé,                                           | 186         |
| 84.  | 2 août, camp d'Urlaffen. A Chamillart            | 270         |
| 85.  | 7 août, camp d'Urlaffen. Au duc de Beauvillier.  |             |
|      | Vogüé,                                           | 188         |
| 86.  | 9 août, camp d'Urlaffen. Au Roi                  | 271         |
| 87.  | 10 août, camp d'Urlaffen. A la marquise de Mont- |             |
|      | gonVogüé,                                        | 192         |
| 88.  | 15 août, camp de Riegel. Au duc de Beauvillier.  |             |
|      | Vogüé,                                           | <b>1</b> 94 |
| 89.  | 17 août, camp devant Brisach. Au Roi.            |             |
|      | Mémoires militaires, III,                        | 422         |
| 90.  | 17 août, camp devant Brisach. A Philippe VI,     | 35          |
| 91.  | 17 août, camp devant Brisach. Au duc de Beau-    |             |
|      | villier                                          | <b>1</b> 95 |
| 92.  | 17 août, camp devant Brisach. A ChamillartI,     | 273         |
| 93.  | 18 août, camp devant Brisach. A la marquise de   |             |
|      | MontgonVogüé,                                    | <b>197</b>  |
| 94.  | 20 août, camp devant Brisach. A ChamillartI,     | 273         |
| 95.  | 20 août, camp devant Brisach. Au duc de Beau-    |             |
|      | villierVogüé,                                    | 198         |
| 96.  | 21 août, camp devant Brisach. A la marquise de   |             |
|      | MontgonVogüé,                                    | 199         |
| 97.  | 23 août, camp devant Brisach. A ChamillartI,     | 274         |
| 98.  | 27 août, camp devant Brisach. A Philippe VI,     | 37          |
| 99.  | 27 août, camp devant Brisach. A la reine d'Es-   |             |
|      | pagneI,                                          | 38          |
| 100. | 27 août, camp devant Brisach. A ChamillartI,     | 274         |

| 101.         | 28 août, camp devant Brisach. A Philippe VI,     | 39  |
|--------------|--------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> 02. | 29 août, camp devant Brisach. Au duc de Beau-    |     |
|              | villierVogüé,                                    | 203 |
| 103.         | 1er septembre, camp devant Brisach. Au duc de    |     |
|              | BeauvillierVogüé,                                | 205 |
| 104.         | 2 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart.  |     |
|              | I,                                               | 274 |
| 105.         | 2 septembre, camp devant Brisach. A la marquise  |     |
|              | de MontgonVogüé,                                 | 201 |
| <b>106</b> . | 3 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart.  |     |
|              | I,                                               | 276 |
| 107.         | 3 septembre, camp devant Brisach. A la marquise  |     |
|              | de MontgonVogüé,                                 | 210 |
| 108.         | 4 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart.  |     |
|              | I,                                               | 276 |
| 109.         | 4 septembre, camp devant Brisach. Au duc de      |     |
|              | Beauvillier                                      | 212 |
| <b>11</b> 0. | 6 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart.  |     |
|              | I,                                               | 277 |
| 111.         | 7 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart.  |     |
|              | I,                                               | 277 |
| <b>11</b> 2. | 7 septembre, camp devant Brisach. Au duc de      |     |
|              | Beauvillier                                      | 215 |
| 113.         | 8 septembre, camp devant Brisach. A Madame de    |     |
|              | Maintenon                                        | 167 |
| 114.         | 10 septembre, camp devant Brisach. Au duc de     |     |
|              | Beauvillier                                      | 216 |
| <b>11</b> 5. | 10 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart. |     |
|              | I,                                               | 278 |
| <b>116</b> . | 12 septembre, camp devant Brisach. A Chamillart. |     |
|              | I,                                               | 279 |
| 117.         | 12 septembre, camp devant Brisach. Au duc de     |     |
|              | BeauvillierVogüé,                                | 218 |

| <b>11</b> 8.                                                                         | 17 septembre, camp devant Brisach. Au duc de             |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | BeauvillierVogüé,                                        | 222                                                                  |
| <b>1</b> 19.                                                                         | 17 septembre, camp devant Brisach. $\Lambda$ Chamillart. |                                                                      |
|                                                                                      | I,                                                       | 280                                                                  |
| <b>120</b> .                                                                         | 28 septembre, Fontainebleau. A FénelonII,                | 168                                                                  |
| <b>121</b> .                                                                         | 7 octobre, Fontainebleau. A Philippe V                   | 39                                                                   |
| <b>122</b> .                                                                         | 7 octobre, Fontainebleau. A la reine d'EspagneI,         | 41                                                                   |
| <b>123</b> .                                                                         | 8 octobre, Fontainebleau. Au maréchal de Tallard.        |                                                                      |
|                                                                                      | II,                                                      | <b>1</b> 69                                                          |
| 124.                                                                                 | 10 octobre, Fontainebleau. Au duc de Vendôme.            |                                                                      |
|                                                                                      | II,                                                      | 170                                                                  |
| 125.                                                                                 | 12 novembre, Versailles. A Philippe VI,                  | 42                                                                   |
| 126.                                                                                 | 25 novembre, Versailles. Au maréchal de Tallard.         |                                                                      |
|                                                                                      | Mémoires militaires, III,                                | 914                                                                  |
| 127.                                                                                 | 25 novembre, Versailles. A Philippe V                    | 44                                                                   |
| 128.                                                                                 | 9 décembre, Versailles. A la reine d'EspagneI,           | 46                                                                   |
|                                                                                      |                                                          |                                                                      |
|                                                                                      | 1704                                                     |                                                                      |
| <b>129.</b>                                                                          |                                                          | 47                                                                   |
| 129.<br>130.                                                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 47<br>49                                                             |
|                                                                                      |                                                          |                                                                      |
| 130.                                                                                 | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49                                                                   |
| 130.<br>131.                                                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50                                                             |
| 130.<br>131.<br>132.                                                                 | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51                                                       |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.                                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52                                                 |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.                                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53                                           |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54                                     |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.                                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56                               |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.                                 | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>57                         |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.<br>137.                         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>57<br>58                   |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.<br>137.<br>138.                 | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>57<br>58<br>60             |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.<br>137.<br>138.<br>139.         | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61       |
| 130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.<br>137.<br>138.<br>140.<br>141. | 20 janvier, Versailles. A Philippe V                     | 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>62 |

## 

| 144.         | 11 janvier, Versailles. A Philippe V                | 68          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> 45. | 11 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,      | 70          |
| <b>1</b> 46. | 13 janvier, Versailles. A Philippe V                | 71          |
| 147.         | 13 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,      | 72          |
| 148.         | 18 janvier, Versailles. A Philippe V                | 73          |
| 149.         | 8 février, Versailles. A Philippe V                 | 76          |
| <b>1</b> 50. | 8 février, Versailles. A la reine d'EspagneI,       | 78          |
| <b>151</b> . | 1er mars, Versailles. A Philippe V                  | 79          |
| <b>1</b> 52. | 6 mars, Versailles. A Phlippe V                     | 81          |
| <b>1</b> 53. | 6 mars, Versailles. A la reine d'EspagneI,          | 84          |
| <b>1</b> 54. | 25 mars, Versailles. A Philippe V                   | 85          |
| <b>1</b> 55. | 25 mars, Versailles. A la reine d'EspagneI,         | 87          |
| <b>1</b> 56. | 26 avril, Marly. A Philippe VI,                     | 88          |
| <b>157</b> . | 26 avril, Marly. A la reine d'Espagne               | 90          |
| <b>1</b> 58. | 4 mai, Marly. A Philippe V                          | 91          |
| <b>1</b> 59. | 28 mai, Versailles. A Philippe V                    | 93          |
| <b>1</b> 60. | 29 mai, Versailles. A la reine d'EspagneI,          | 95          |
| <b>161</b> . | 15 juin, Versailles. A Philippe V                   | 96          |
| <b>1</b> 62. | 23 juin, Trianon. A Philippe VII,                   | 171         |
| <b>1</b> 63. | 28 juin, Versailles. A Philippe V                   | 98          |
| 164.         | 12 juillet, Marly. A Philippe VI,                   | 99          |
| <b>1</b> 65. | 26 juillet, Versailles. A Philippe VI,              | 102         |
| <b>1</b> 66. | 2 août, Marly. A Philippe VI,                       | 105         |
| <b>1</b> 67. | 23 août, Marly. A Philippe V,                       | <b>1</b> 09 |
| 168.         | 23 août, Marly. A la reine d'Espagne                | 113         |
| <b>1</b> 69. | 6 septembre, Versailles. A Philippe VI,             | 114         |
| <b>17</b> 0. | 20 septembre, Marly. A Philippe V                   | <b>11</b> 6 |
| <b>171</b> . | 27 septembre, Fontainebleau. A Philippe VI,         | 117         |
| <b>17</b> 2. | 11 octobre, Fontainebleau. A Philippe VI,           | 120         |
| <b>17</b> 3. | 17 octobre, Fontainebleau. A Philippe VI,           | 122         |
| 174.         | 25 octobre, Fontainebleau. A Philippe VI,           | 124         |
| <b>17</b> 5. | 26 octobre, Fontainebleau. A la reine d'Espagne. I, | 126         |
| <b>17</b> 6. | 2 novembre, Marly. A Philippe V                     | 127         |

| <b>177</b> . | 15 novembre, Versailles. A Philippe VI,           | <b>12</b> 9 |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> 78. | 26 novembre, Versailles. A Philippe V             | 131         |
| <b>17</b> 9. | 26 novembre, Versailles. A la reine d'Espagne. I, | 133         |
| 180.         | 13 décembre, Versailles. A Philippe V             | 134         |
| 181.         | 21 décembre, Versailles. A Philippe V             | <b>1</b> 36 |
| <b>1</b> 82. | 23 décembre, Versailles. A Philippe V             | <b>1</b> 39 |
| <b>1</b> 83. | 23 décembre, Versailles. A la reine d'Espagne I,  | 139         |
|              |                                                   |             |
|              | 1706                                              |             |
| 184.         | 3 janvier, Versailles. A Philippe V               | 140         |
| 185.         | 17 janvier, Versailles. A Philippe V              | 142         |
| 186.         | 24 janvier, Versailles. A Philippe V              | 145         |
| 187.         | 24 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,    | <b>14</b> 6 |
| 188.         | 21 février, Versailles. A Philippe V              | 146         |
| 189.         | 25 avril, Versailles. A la reine d'EspagneI,      | 150         |
| <b>1</b> 90. | 12 mai, Marly. A Philippe V                       | 151         |
| 191.         | 30 mai, Versailles. A Philippe V                  | <b>1</b> 53 |
| <b>1</b> 92. | 29 août, Meudon. A Philippe VI,                   | 155         |
| <b>1</b> 93. | 29 août, Meudon. A la reine d'EspagneI,           | 157         |
| <b>1</b> 94. | 19 septembre, Versailles. A Philippe V            | 158         |
| <b>1</b> 95. | 24 octobre, Versailles. A Philippe V              | 161         |
| 196.         | 14 novembre, Versailles. A Philippe V             | 162         |
| 197.         | 28 novembre, Versailles. A Philippe V             | 165         |
| 198.         | 26 décembre, Versailles. A Philippe VI,           | 169         |
|              | 4702                                              |             |
|              | 1707                                              |             |
| <b>1</b> 99. | 3 janvier, Versailles. A Philippe V               | 171         |
| 200.         | 3 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,     | <b>17</b> 3 |
| 201.         | 8 janvier, Versailles. A Philippe V               | 174         |
| 202.         | 8 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,     | 175         |
| 203.         | 23 janvier, Versailles. A Philippe V              | 175         |
| 204.         | 30 janvier, Versailles. A Philippe V              | 177         |

#### APPENDICE II.

| 205. | 30 janvier, Versailles. A. M. Amelot            | 174 |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 206. | 16 février, Versailles. A Philippe V            | 178 |
| 207. | 16 février, Versailles. A la reine d'EspagneI,  | 180 |
| 208. | 4 mars, Marly. A Philippe V                     | 181 |
| 209. | 27 mars, Versailles. A Philippe V               | 182 |
| 210. | 17 avril, Versailles. A Philippe V              | 186 |
| 211. | 1er mai, Versailles. A Philippe V               | 188 |
| 212. | 1er mai, Versailles. A la reine d'EspagneI,     | 189 |
| 213. | 1er mai, Versailles. A Philippe V               | 189 |
| 214. | 9 mai, Marly. A Philippe V                      | 191 |
| 215. | 9 mai, Marly. A la reine d'Espagne              | 194 |
| 216. | 29 mai, Versailles. A Philippe V                | 195 |
| 217. | 19 juin, Trianon. A Philippe V                  | 198 |
| 218. | 6 juillet, Marly. A Philippe V                  | 200 |
| 219. | 6 juillet, Marly. A la reine d'Espagne          | 203 |
| 220. | 7 août, Versailles. A Philippe V                | 204 |
| 221. | 14 août, Versailles. A Philippe V               | 205 |
| 222. | 28 août, Versailles. A Philippe V               | 207 |
| 223. | 4 septembre, Versailles. A Philippe V           | 208 |
| 224. | 4 septembre, Versailles. A la reine d'EspagneI, | 210 |
| 225. | 13 septembre, Versailles. Au duc d'AyenII,      | 174 |
| 226. | 18 septembre, Fontainebleau, A Philippe VI,     | 211 |
| 227. | 18 septembre, Fontainebleau. A Philippe VI,     | 213 |
| 228. | 2 octobre, Fontainebleau. A Philippe V          | 214 |
| 229. | 11 octobre, Fontainebleau. Au duc d'AyenII,     | 175 |
| 230. | 23 octobre, Fontainebleau. A Philippe V         | 216 |
| 231. | 6 novembre, Marly. A Philippe V                 | 220 |
| 232. | 20 novembre, Versailles. A Philippe VI,         | 222 |
| 233. | 20 novembre, Versailles. A la reine d'EspagneI, | 224 |
| 234. | Avant le mois de décembre. A FénelonII,         | 177 |
| 235. | 11 décembre, Versailles. A Philippe VI,         | 224 |
|      | 1708                                            |     |
| 236  | der janvier Versailles A Philinne V             | 226 |

| 237. | 1er janvier, Versailles. A la reine d'EspagneI,   | 227 |
|------|---------------------------------------------------|-----|
| 238. | 22 janvier, Marly. A Philippe V                   | 228 |
| 239. | 12 février, Versailles. A Philippe V              | 230 |
| 240. | 26 février, Versailles. A Philippe V              | 232 |
| 241. | 8 mars, Versailles. A Philippe V                  | 235 |
| 242. | 25 mars, Versailles. A Philippe V                 | 238 |
| 243. | 15 avril, Versailles. A Philippe V                | 242 |
| 244. | 29 avril, Marly. A Philippe V                     | 244 |
| 245. | 15 mai, Senlis. A FénelonII,                      | 178 |
| 246. | 20 mai, Valenciennes. A Chamillart                | 283 |
| 247. | 21 mai, Valenciennes. A FénelonII,                | 179 |
| 248. | 22 mai, Valenciennes. A Chamillart                | 283 |
| 249. | 23 mai, Valenciennes. Au duc de VendômeII,        | 180 |
| 250. | 26 mai, camp de Soignies. A ChamillartI,          | 285 |
| 251. | 28 mai, camp de Soignies. A ChamillartI,          | 286 |
| 252. | 29 mai, camp de Soignies. A Philippe VI,          | 246 |
| 253. | 29 mai, camp de Soignies. A la reine d'Espagne.I, | 249 |
| 254. | 29 mai, camp de Soignies. A ChamillartI,          | 287 |
| 255. | 1er juin, camp de Soignies. A ChamillartI,        | 287 |
| 256. | 3 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,    | 288 |
| 257. | 4 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,    | 288 |
| 258. | 6 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,    | 289 |
| 259. | 7 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,    | 290 |
| 260. | 10 juin, camp de Braînc-l'Alleu. A Mme de Main-   |     |
|      | tenonII,                                          | 181 |
| 261. | 10 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A Chamillart I,  | 290 |
| 262. | 12 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,   | 290 |
| 263. | 14 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,   | 291 |
| 264. | 14 juin. Observations sur un mémoire de M. de     |     |
|      | la Jonquière                                      | 292 |
| 265. | 18 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A Mme de Main-   |     |
|      | tenonII,                                          | 183 |
| 266. | 18 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,   | 298 |

| 267. | 20 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A Philippe VI,             | 250         |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 268. | 20 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A la reine d'Es-           |             |
|      | pagneI,                                                     | 252         |
| 269. | 20 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A ChamillartI,             | 298         |
| 270. | 23 juin, camp de Braîne l'Alleu. A ChamillartI,             | <b>2</b> 99 |
| 271. | 27 juin, camp de Braîne-l'Alleu. A Chamillart I,            | 300         |
| 272. | 1er juillet, camp de Braîne-l'Alleu. A Chamillart.I,        | 301         |
| 273. | 1er juillet, camp de Braîne-l'Alleu. A Chamillart. I,       | 301         |
| 274. | Commencement de juillet, camp de Braîne-l'Alleu.            |             |
|      | A M <sup>me</sup> de MaintenonII,                           | 185         |
| 275. | 6 juillet, près de Ninove. A Philippe V                     | 253         |
| 276. | 7 juillet, camp de Lede. Au Roi.                            |             |
|      | Mémoires militaires, VIII,                                  | 381         |
| 277. | 7 juillet, camp de Lede. A Chamillart                       | 302         |
| 278. | 7 juillet, camp de Lede. Au duc de Beauvillier.             |             |
|      | Vogüé,                                                      | 227         |
| 279. | 8 juillet, camp de Lede. A Philippe VI,                     | 254         |
| 280. | 8 juillet, camp de Lede. A la reine d'Espagne. I,           | 256         |
| 281. | 8 juillet, camp de Lede. A Chamillart                       | 303         |
| 282. | 8 juillet, camp de Lede. A un inconnuII,                    | 184         |
| 283. | 13 juillet, camp de Lovendeghem. A M <sup>me</sup> de Main- |             |
|      | tenonVogüé,                                                 | 228         |
| 284. | 16 juillet, camp de Lovendeghem. A Chamillart. I,           | 303         |
| 285. | 16 juillet, camp de Lovendeghem. Au duc de                  |             |
|      | BeauvillierVogüé,                                           | 233         |
| 286. | 19 juillet, camp de Lovendeghem. A Chamillart.I,            | 304         |
| 287. | 21 juillet, camp de Lovendeghem. A M <sup>me</sup> de Main- |             |
|      | tenon Vogüé,                                                | 238         |
| 288. | 21 juillet, camp de Lovendeghem. A Philippe V. I,           | 257         |
| 289. | 21 juillet, camp de Lovendeghem. Au duc de                  |             |
|      | Beauvillier                                                 | 235         |
| 290. | 23 juillet, camp de Lovendeghem. Au maréchal de             |             |
|      | BerwickII,                                                  | 182         |

| 291. | 24 juillet, camp de Lovendeghem. Au duc de                            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|      | BeauvillierVogüé,                                                     | 237    |
| 292. | 24 juillet, camp de Lovendeghem. A M <sup>me</sup> de Main-           |        |
|      | tenon                                                                 | 239    |
| 293. | 24 juillet, camp de Lovendeghem. Au maréchal                          |        |
|      | de BerwickII,                                                         | 186    |
| 294. | 26 juillet, camp de Lovendeghem. Au duc de                            |        |
|      | BeauvillierVogüé,                                                     | 239    |
| 295. | 29 juillet, camp de Lovendeghem. Au duc de                            |        |
|      | BeauvillierVogüé,                                                     | 241    |
| 296. | 29 juillet, camp de Lovendeghem. A Chamillart.                        |        |
|      | I,                                                                    | 305    |
| 297. | 29 juillet, camp de Lovendeghem. A Chamillart.                        |        |
|      | I, 305                                                                | note.  |
| 298. | 31 juillet, camp de Lovendeghem. A un inconnu.                        |        |
|      | Collection Morrisson. In                                              | édite. |
| 299. | juillet, camp de Lovendeghem. Au maréchal de                          |        |
|      | BerwickII,                                                            | 187    |
| 300. | juillet, camp de Lovendeghem. A un inconnuII,                         | 087    |
| 301. | 1er août, camp de Lovendeghem. Au RoiI,                               | 308    |
| 302. | 1 <sup>er</sup> août, camp de Lovendeghem. A M <sup>me</sup> de Main- |        |
|      | tenonVogüé,                                                           | 243    |
| 303. | 1er août, camp de Lovendeghem. A Chamillart.I,                        | 310    |
| 304, | 2 août, camp de Lovendeghem. Au RoiI,                                 | 312    |
| 305. | 2 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau-                          |        |
|      | villierVogüé,                                                         | 244    |
| 306. | 4 août, camp de Lovendeghem. Au maréchal de                           |        |
|      | BerwickII,                                                            | 188    |
| 307. | 6 août, camp de Lovendeghem. A ChamillartI,                           | 314    |
| 308. | 7 août, camp de Lovendeghem. Au RoiI,                                 | 316    |
| 309. | 7 août, camp de Lovendeghem. A Chamillart.                            |        |
|      | I, 316                                                                | note.  |
| 310. | 7 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau-                          |        |
|      | villierVogüé,                                                         | 246    |
|      |                                                                       |        |

| 311.         | 7 août, camp de Lovendeghem. A Madame de      |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
|              | Maintenon Vogüé,                              | 248         |
| 312.         | 8 août, camp de Lovendeghem. A ChamillartI,   | 317         |
| 313.         | 7 août, camp de Lovendeghem. A ChamillartI,   | 318         |
| 314.         | 11 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau- |             |
|              | villierVogüé,                                 | 254         |
| 315.         | 13 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau- |             |
|              | villierVogüé,                                 | 258         |
| 316.         | 13 août, camp de Lovendeghem. A Madame de     |             |
|              | MaintenonVogüé,                               | 260         |
| 317.         | 17 août, camp de Lovendeghem. Au RoiI,        | 321         |
| 318.         | 17 août, camp de Lovendeghem. A Chamillart.   |             |
|              | I, 321 1                                      | note.       |
| 319.         | 17 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau- |             |
|              | villier Vogüé,                                | <b>261</b>  |
| 320.         | 17 août, camp de Lovendeghem. A Madame de     |             |
|              | Maintenon II,                                 | <b>1</b> 89 |
| 321.         | 21 août, camp de Lovendeghem. Au Roi.         |             |
|              | Mémoires militaires VIII,                     | 71          |
| 322.         | 21 août, camp de Lovendeghem. A Madame de     |             |
|              | MaintenonII,                                  | 191         |
| 323.         | 21 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau- |             |
|              | villierVogüé,                                 | 263         |
| 324          | 21 août, camp de Lovendeghem. A Chamillart I, | 323         |
| 325.         | 22 août, camp de Lovendeghem. A ChamillartI,  | 324         |
| 326.         | 23 août, camp de Lovendeghem. Au RoiI.        | 324         |
| 327.         | 23 août, camp de Lovendeghem. A Chamillart.   |             |
|              | I, 324 n                                      | ote.        |
| 328.         | 25 août, camp de Lovendeghem. Au RoiI,        | 326         |
| <b>32</b> 9. | 25 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Ber-  |             |
|              | wick Mémoires militaires, VIII,               | 430         |
| 330.         | 25 août. Mémoire joint à la lettre précédente | 432         |
| <b>3</b> 31. | 25 août, camp de Lovendeghem. Au duc de Beau- |             |

|              | villierVogüé,                                   | 265         |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 332.         | 27 août, camp de Melle. Au Roi                  | 328         |
| 333.         | 27 août, camp de Melle. A ChamillartI, 328 n    | ote.        |
| 334.         | 327 août, camp de Melle. Au duc de Beauvillier. |             |
|              | Vogüé,                                          | 267         |
| 335.         | 29 août, camp de Ninove, Au Roi                 | 329         |
| 336.         | 29 août, camp de Ninove. A ChamillartI, 329 n   | ote.        |
| 337.         | 29 août, camp de Ninove. Au duc de Beauvillier. |             |
|              | Vogüé,                                          | 268         |
| 338.         | août, sans date. Au maréchal de BerwickII,      | 192         |
| <b>33</b> 9. | août, sans date. Au maréchal de BerwickII,      | <b>1</b> 93 |
| 340.         | 1er septembre, Tournay. A ChamillartI, 330 n    | ote.        |
| 341.         | 1er septembre, Tournay. Au duc de Beauvillier.  |             |
|              | Vogüé,                                          | 269         |
| 342.         | 2 septembre, Tournay. A ChamillartI, 330 n      | ote.        |
| 343.         | 2 septembre, Tournay. Au duc de Beauvillier.    |             |
|              | Vogüé,                                          | 270         |
| 344.         | 6 septembre, camp de Mons-en-Pévèle. Au Roi.    |             |
|              | Mémoires militaires, VIII,                      | 91          |
| 345.         | 6 septembre, camp de Mons-en-Pévèle. A Madame   |             |
|              | de MaintenonVogüé,                              | 273         |
| 346.         | 6 septembre, camp de Mons-en-Pévèle. A Chamil-  |             |
|              | lartI, 331 n                                    | ote.        |
| 347.         | 12 septembre, camp de Pont-à-Marque. Au duc de  |             |
|              | BeauvillierVogüé,                               | 276         |
| 348.         | 13 septembre, camp de Pont-à-Marque. Au duc de  |             |
|              | BeauvillierVogüé,                               | 280         |
| 349.         | 14 septembre, camp de Pont-à-Marque. Au duc     |             |
| 050          | de BeauvillierVogüé,                            | 280         |
| 350.         | 14 septembre, camp de Pont-à-Marque. A Madame   | 000         |
| 074          | de MaintenonVogüé,                              | 282         |
| 351.         | 15 septembre, camp de Bersée. A Madame de       | 401         |
|              | MaintenonII,                                    | 194         |

| 352. | 15 septembre, camp de Bersée. Au duc de Beau-     |       |
|------|---------------------------------------------------|-------|
|      | villierVogüé,                                     | 283   |
| 353. | 16 septembre, camp d'Orcq. Au Roi                 | 331   |
| 354. | 16 septembre, camp d'Orcq. Au marquis de Cany     |       |
|      | I,                                                | 332   |
| 355. | 18 septembre, camp du Saussois. Au RoiI,          | 333   |
| 356. | 10 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I, 3 | 33 n. |
| 357. | 18 septembre, camp du Saussois. A Madame de       |       |
|      | MaintenonII,                                      | 195   |
| 358. | 20 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I,   | 335   |
| 359. | 20 septembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|      | villierVogüé,                                     | 284   |
| 360. | 20 septembre, camp du Saussois. A FénelonII,      | 197   |
| 361. | 21 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I,   | 335   |
| 362. | 23 septembre, camp du Saussois. A Philippe V.I,   | 258   |
| 363. | 23 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I,   | 336   |
| 364. | 23 septembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|      | villierVogüé,                                     | 286   |
| 365. | 25 septembre, camp du Saussois. Au Roi            | 337   |
| 366. | 25 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I,   | 338   |
| 367. | 25 septembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|      | villierVogüé,                                     | 288   |
| 368. | 26 septembre, camp du Saussois. Projet pour       |       |
|      | secourir LilleI,                                  | 339   |
| 369. | 26 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.I,   | 341   |
| 370. | 27 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.     |       |
|      | I, 341                                            | note. |
| 371. | 27 septembre, camp du Saussois. A un inconnu.     |       |
|      | Collection Morrisson. Iné                         | dite. |
| 372. | 30 septembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|      | villierVogüé,                                     | 289   |
| 373. | 30 septembre, camp du Saussois. Au maréchal de    |       |
|      | BoufflersII,                                      | 199   |

| 374. | 30 septembre, camp du Saussois. A Chamillart.               |       |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|
|      | I, 341                                                      | note. |
| 375. | 1er octobre, camp du Saussois. Au Roi                       | 342   |
| 376. | 1 <sup>er</sup> octobre. Mémoire au Roi, attribué au duc de |       |
| 0,0, | Bourgogne (Mémoires militaires, VIII, 461) et               |       |
|      | qui est l'œuvre du maréchal de Boufflers (voir              |       |
|      | ci-dessus, tome I, p. 342 note et 346).                     |       |
| 377. | 1er octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-              |       |
|      | villierVogüé,                                               | 290   |
| 378. | 1er octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,               | 346   |
| 379. | 1er octobre, camp du Saussois. A Chamillart. I, 346         | note. |
| 380. | 3 octobre, camp du Saussois. A FénelonII,                   | 200   |
| 381. | 4 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beauvil-             |       |
|      | lierVogüé,                                                  | 292   |
| 382. | 4 octobre, camp du Saussois. Mémoire au comte               |       |
|      | de la MotteII,                                              | 204   |
| 383. | 5 octobre, camp du Saussois. Au Roi.                        |       |
|      | Mémoires militaires, VIII,                                  | 467   |
| 384. | 5 octobre, camp du Saussois. Au duc de Noailles.            |       |
|      | II,                                                         | 206   |
| 385. | 5 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,                 | 347   |
| 386. | 7 octobre, camp du Saussois. Au Roi                         | 348   |
| 387. | 7 octobre, camp du Saussois. A Chamillart.I, 348            | note. |
| 388. | 8 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,                 | 349   |
| 389. | 10 octobre, camp du Saussois. Au Roi                        | 350   |
| 390. | 10 octobre, camp du Saussois. A Chamillart.I, 350           | note. |
| 391. | 10 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-               |       |
|      | villier                                                     | 293   |
| 392. | 12 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,                | 352   |
| 393. | 12 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beauvil-            |       |
|      | lierVogüé,                                                  | 296   |
| 394. | 12 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-               |       |
|      | villier                                                     | 297   |
|      | 16                                                          |       |

| 395.         | 13 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|
|              | dômeII,                                            | 207   |
| 396.         | 15 octobre, camp du Saussois. Au Roi               | 353   |
| 397.         | 15 octobre, camp du Saussois. A Chamillart. I, 353 | note. |
| <b>3</b> 98. | 15 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-      |       |
|              | villier                                            | 300   |
| 399.         | 17 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|              | dômeVogüé,                                         | 302   |
| 400.         | 17 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-      |       |
|              | villier Vogüé,                                     | 305   |
| 401.         | 19 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-      |       |
|              | villier                                            | 305   |
| 402.         | 21 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|              | dôme                                               | 306   |
| <b>4</b> 03. | 22 octobre, camp du Saussois. Au Roi               | 356   |
| 404.         | 22 octobre, camp du Saussois. A Chamillart. I, 356 | note. |
| 405.         | 22 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beauvil-   |       |
|              | lier Vogüé,                                        | 308   |
| <b>4</b> 06. | 23 octobre, camp du Saussois. Au Roi               |       |
|              | Mémoires militaires, VIII, 123, et notre tome I,   | 359   |
| 407.         | 23 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,       | 360   |
| 408.         | 23 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,       | 360   |
| 409.         | 23 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|              | dômeVogüé,                                         | 309   |
| 410.         | 23 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|              | dômeVogüé,                                         | 310   |
| 411.         | 23 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-      |       |
|              | villierVogüé,                                      | 311   |
| 412.         | 23 octobre, camp du Saussois. A Madame de Main-    |       |
|              | tenonVogüé,                                        | 311   |
| 413.         | 24 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,       | 361   |
| 414.         | 24 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-       |       |
|              | dômeVogüé,                                         | 313   |
|              |                                                    |       |

| 415.         | 24 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|
|              | villier                                         | 313   |
| 416.         | 25 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-    |       |
|              | dômeVogüé,                                      | 315   |
| 417.         | 26 octobre, camp du Saussois. Au Roi            | 361   |
| 418.         | 26 octobre, camp du Saussois. A ChamillartI,    | 363   |
| <b>41</b> 9. | 26 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-    |       |
|              | dômeVogüé,                                      | 315   |
| 420.         | 27 octobre, camp du Saussois. Au RoiI,          | 363   |
| 421.         | 28 octobre, camp du Saussois. Au Roi            | 363   |
| 422.         | 28 octobre, camp du Saussois. Mémoire au Roi.   |       |
|              | Mémoires militaires, VIII,                      | 496   |
| 423.         | 28 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|              | villier                                         | 317   |
| 424.         | 28 octobre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|              | villier                                         | 320   |
| 425.         | 28 octobre, camp du Saussois. Au duc de Ven-    |       |
|              | dômeVogüé,                                      | 318   |
| 426.         | 1er novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau- |       |
|              | villier                                         | 321   |
| 427.         | 4 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|              | villier                                         | 322   |
| 428.         | 5 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
|              | villier                                         | 324   |
| 429.         | 7 novembre, camp du Saussois. A Chamillart. I,  | 366   |
| 100          |                                                 | note. |
| 430.         | 8 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,    | 366   |
| 431.         | 8 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-   |       |
| 100          | villier                                         | 327   |
| 432.         | 13 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 367   |
| 433.         | 13 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 367   |
| 434.         | 15 novembre, camp du Saussois. A Philippe VI,   | 260   |
| 435.         | 15 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 368   |
| <b>43</b> 6. | 15 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 731   |

| 437.         | 15 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-  |       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|
|              | villierVogüé,                                   | 328   |
| 438.         | 17 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 373   |
| 439.         | 17 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 374   |
| <b>44</b> 0. | 18 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 376   |
| 441.         | 18 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 377   |
| 442.         | 18 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 378   |
| 443.         | 18 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-  |       |
|              | villier                                         | 329   |
| 444.         | 21 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 379   |
| 445.         | 23 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 379   |
| 446.         | 23 novembre, camp du Saussois. A Chamillart. I, | 381   |
| 447.         | 25 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 382   |
| 448.         | 25 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 383   |
| <b>44</b> 9. | 25 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-  |       |
|              | villier                                         | 331   |
| 450.         | 26 novembre, camp du Saussois. Au RoiI,         | 383   |
| 451.         | 26 novembre, camp du Saussois. A ChamillartI,   | 385   |
| <b>452</b> . | 26 novembre, camp du Saussois. Au duc de Beau-  |       |
|              | villier                                         | 333   |
| 453.         | 28 novembre, Tournay. Au Roi                    | 386   |
| 454.         | 28 novembre, Tournay. A ChamillartI, 386        | note. |
| 455.         | 29 novembre, Tournay. Au duc de Beauvillier.    |       |
|              | Vogüé,                                          | 334   |
| 456.         | 1er décembre, Douay. A ChamillartI,             | 390   |
| 457.         | 4 décembre, Douay. A Chamillart                 | 390   |
| 458.         | 4 décembre, Douay. Au duc de Beauvillier.       |       |
|              | Vogüé,                                          | 336   |
| 459.         | 5 décembre, Douay. A Chamillart                 | 391   |
| 460.         | 5 décembre, Douay. A FénelonII,                 | 210   |
| 461.         | 8 décembre, Arras. Au Roi                       | 392   |
| 462.         | 8 décembre, Arras. A Chamillart                 | 393   |
| <b>4</b> 63. | 8 décembre, Arras. Au duc de Beauvillier Vogüé, | 338   |
|              |                                                 |       |

| 464. | 8 décembre, Arras. Au comte de la Motte-Hou-       |       |
|------|----------------------------------------------------|-------|
|      | dancourtII,                                        | 212   |
| 465. | 12 décembre, Versailles. Au duc de Beauvillier.    |       |
|      | Vogüé,                                             | 341   |
|      | 1709                                               |       |
|      |                                                    |       |
| 466. | 7 janvier, Versailles. A Philippe VII,             | 1     |
| 467. | 7 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneII,     | 2     |
| 468. | 27 janvier, Versailles. A Philippe VII,            | 3     |
| 469. | 26 février, Versailles. A Philippe VII,            | 5     |
| 470. | 14 mars, Versailles. A Philippe VII,               | 6     |
| 471. | 22 avril, Versailles. A Philippe VII,              | 9     |
| 472. | 1er mai, Versailles. A Philippe VII,               | 10    |
| 473. | 25 mai, Versailles. A Philippe VII,                | 11    |
| 474. | [mai], Versailles. A FénelonII,                    | 213   |
| 475. | 24 juin, Marly. A Philippe VII,                    | 17    |
| 476. | 26 juin, Marly. A Philippe VII,                    | 19    |
| 477. | 13 juillet, Versailles. A Philippe V               | 21    |
| 478. | 13 juillet, Versailles. A la reine d'EspagneII,    | 23    |
| 479. | 21 juillet, Versailles. A Philippe VII,            | 23    |
| 480. | 21 juillet, Versailles. A Philippe VII,            | 25    |
| 481. | 25 juillet, Versailles. A la reine d'EspagneII,    | 26    |
| 482. | 5 août, Marly. A Philippe VII,                     | 26    |
| 483. | 31 août, Versailles. A Philippe VII,               | 28    |
| 484. | 16 septembre, Versailles. A Philippe VII,          | 31    |
| 485. | [septembre], Versailles. Au maréchal de Boufflers. | 0.4.4 |
| 100  | II,                                                | 214   |
| 486. | 21 octobre, Versailles. A Philippe VII,            | 33    |
| 487. | 4 novembre, Marly. A Philippe VII,                 | . 36  |
| 488. | 22 décembre, Versailles. A Philippe VII,           | 38    |
|      | 1710                                               |       |
| 489. | 13 janvier, Versailles. A Philippe VII,            | 41    |
| 490. | 9 février, Versailles. A Philippe V                | 43    |
|      | 11                                                 |       |

|              | 2120 (3200)                                                |     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 491.         | 15 février, Versailles. A la reine d'EspagneII,            | 46  |
| 492.         | 24 mars, Versailles. A Philippe V                          | 47  |
| 493.         | 5 avril, Versailles. A Philippe VII,                       | 49  |
| 494.         | 27 avril, Versailles. A Philippe VII,                      | 50  |
| 495.         | 1er mai, Marly. A Philippe VII,                            | 53  |
| 496.         | 9 juin, Versailles. A Philippe VII,                        | 54  |
| 497.         | 7 juillet, Versailles. A Philippe VII,                     | 56  |
| 498.         | 6 août, Versailles. Au duc de NoaillesII,                  | 215 |
| 499.         | 20 septembre, Marly. A Philippe VII,                       | 58  |
| 500.         | 20 septembre <sup>1</sup> , Marly. A la reine d'EspagneII, | 60  |
| 501.         | 25 septembre, Versailles. A Philippe VII,                  | 61  |
| 502.         | 28 septembre, Versailles. A Philippe VII,                  | 63  |
| 503.         | 21 octobre, Versailles. A Philippe VII,                    | 65  |
| 504.         | 17 novembre, Versailles. A Philippe VII,                   | 67  |
| 505.         | 24 novembre, Versailles. A Philippe VII,                   | 69  |
| 506.         | 22 décembre, Versailles. A Philippe VII,                   | 71  |
| 507.         | 26 décembre, Versailles. A Philippe VII,                   | 72  |
| 508.         | 26 décembre, Versailles. A la reine d'Espagne. II,         | 73  |
|              | 1711                                                       |     |
| 509.         | 7 janvier, Marly. A Philippe VII,                          | 74  |
| 510.         | 2 février, Versailles. A Philippe VII,                     | 78  |
| 511.         | 2 février, Versailles. Au duc de VendômeII,                | 216 |
| 512.         | 9 février, Marly. A Philippe VII,                          | 80  |
| 513.         | 9 février, Marly. A la reine d'EspagneII,                  | 82  |
| 514.         | 9 mars, Versailles. A Philippe VII,                        | 83  |
| 515.         | [avant avril], Versailles. A M. DesmaretzII,               | 217 |
| 516.         | [11 avril], Versailles. A Madame de Maintenon. II,         | 218 |
| <b>517</b> . | 11 avril, Versailles. Au RoiII,                            | 219 |
| 518.         | 13 avril, Versailles. A Madame de MaintenonII,             | 220 |
| 519.         | 13 avril, Versailles. A Philippe VII,                      | 85  |
| 520.         | 15 avril, Versailles. A Philippe VII,                      | 86  |
|              |                                                            |     |

<sup>1.</sup> Ci-dessus, p. 60, cette lettre a été datée du 5 septembre, par suite d'une faute d'impression; elle est en réalité du 20, comme sa place l'indique.

|      | · · ·                                          |             |  |
|------|------------------------------------------------|-------------|--|
| 521. | 26 avril, Marly. A Philippe VII,               | 87          |  |
| 522. | 26 avril, Marly. A la reine d'EspagneII,       | 90          |  |
| 523. | 11 mai, Marly. A Philippe VII,                 | 91          |  |
| 524. | 11 mai, Marly. Au duc de VendômeII,            | 221         |  |
| 525. | 31 mai, Marly. A Philippe VII,                 | 93          |  |
| 526. | 22 juin, Marly. A Philippe VII,                | 95          |  |
| 527. | 13 juillet, Marly. A Philippe VII,             | 98          |  |
| 528. | 13 juillet, Marly. A la reine d'EspagneII,     |             |  |
| 529. | 5 août, Fontainebleau. A Philippe VII,         | 102         |  |
| 530. | 5 août, Fontainebleau. A la reine d'EspagneII, | 104         |  |
| 531. | 31 août, Fontainebleau. A Philippe V           | 104         |  |
| 532. | 7 septembre, Fontainebleau. A Philippe VII,    | 108         |  |
| 533. | 20 septembre, Versailles. A Philippe VII,      | 110         |  |
| 534. | 5 octobre, Versailles. A Philippe VII,         | <b>11</b> 3 |  |
| 535. | 12 octobre, Marly. A Philippe VII,             | <b>11</b> 5 |  |
| 536. | 20 octobre, Versailles. A Philippe VII,        | 118         |  |
| 537. | 10 novembre, Marly. A Philippe VII,            | 120         |  |
| 538. | 16 novembre, Versailles. A Philippe VII,       | <b>12</b> 3 |  |
| 539. | 18 novembre, Versailles. A Philippe VII,       | 125         |  |
| 540. | 23 novembre, Versailles. A Philippe VII,       | <b>12</b> 6 |  |
| 541. | 30 novembre, Versailles. A Philippe VII,       | 128         |  |
| 542. | 17 décembre, Versailles. A Philippe VII,       | 130         |  |
| 543. | 28 décembre, Versailles. A Philippe VII,       | 133         |  |
| 544. | [Sans date, mais sûrement de 1711.] A Fénelon, |             |  |
|      | II,                                            | 222         |  |
|      | 1712                                           |             |  |
| 545. | 4 janvier, Versailles. A Philipe VII,          | <b>13</b> 5 |  |
| 546. | 4 janvier, Versailles. A la reine d'EspagneII, | 137         |  |
| 547. | 11 janvier, Versailles. A Philippe VII,        |             |  |
| 548. | 18 janvier, Versailles. A Philippe VII,        | 140         |  |
| 549. | 8 février, Versailles. A Philippe VII,         | 141         |  |
| 550. | [Sans date.] A FénelonII,                      | 223         |  |
|      |                                                |             |  |



# TABLE ALPHABÉTIQUE

### DES NOMS PROPRES.

L'astérisque (\*) devant un nombre, indique la page où se trouve la note biographique du personnage.

Acren (le ruisseau d'), I, 329. Adda (l'), I, 109.

Adige (l'), I, 154.

Aguilar (Inigo-de-la-Croix Manrique de Lara, comte d'), I, \*136, 139.

Aire-sur-la-Lys (le bourg d'), I, 284, 318, 391; II, 62, 64, 67,

68.

Albe (Antoine-Martin de Tolède, duc d'), II, \*8, 94, 97.

Albe (la duchesse d'), II, 94, 97.

Albemarle (le comte d'), I, 295. Albergotti (le comte), I, 315, 317, 355, 388; II, 50.

Alcantara (la ville d'), I, 171, 173.

Alègre (Yves, marquis d'), I, \*104.

Alemtejo (la province d'), I, 56. Alençon (le duché d'), II, 57.

Alexandre VII, pape, 1, 106,

Alexandrie (la ville d'), en Piémont, I, 163.

Alicante (la ville d'), II, 6, 9,

Allemagne (l'), I, 163, 176, 195, 196, 198, 200, 208, 209, 214; II, 28, 51, 60, 88.

Allemands (les), I, 5.

Almanza (la bataille d'), I, 191, 194.

Alost (la ville d'), I, 247, 329, 370.

Alsace (l'), I, 35, 99, 114; II, 14, 29, 121.

Amelot (Michel-Jean), I, \*96, 136, 188; II, 19, 174.

Amiens (Louis-Auguste d'Albert de Chevreuse, vidame d'), II, 211.

Anderlecht (le bourg d'), I, 247. Anglais (les), I, 130, 142, 235, 237; II, 14, 118, 123, 126.

Angleterre (le roi d'). Voyez Jacques II, Jacques III.

Angleterre (la reine d'). Voyez Anne, Marie-Béatrice-Eléonore d'Este.

Angleterre (Louise-Marie Stu-

art, princesse d'), I, 119, 215. Angleterre (l'), I, 144, 150, 166, 171, 218, 240; II, 40, 51, 68, 69, 81, 113, 123, 141.

Angleterre (le parlement d'), I, 172, 228; II, 129, 134.

Angoulême (le duché d'), II, 57.

Anjou (le duc d'), Louis XV, II, \*45, 46.

Anjou (le régiment d'), II, 122. Anne, reine d'Angleterre, II, 118, 121, 129, 134.

Antin (le marquis, puis duc d'), I, 213; II, 99.

Antoing (le bourg d'), I, 209. Anvers (la ville d'), I, 377, 383; II, 186.

340.

Aoste (la ville d'), I, 140. Aragon (l'), I, 447, 497, 209, 243; II, 67, 139. Aragonnais (les), II, 58, 80. Aranjuez (la ville d'), II, 70, 128. Archiduc (l'), I, 40, 41, 43, 48, 50, 53, 108, 113, 125, 140, 142, 147, 151, 152, 161, 211; II, 14, 44, 47, 67, 70, 80, 82, 88, 92, 112, 114, 116, 119, 121, 130, 131, 134, 139. Arenberg (le prince d'), I, 339,

Arpajon (Louis, marquis d'), ÎI, \*122.

Arras (la ville d'), I, 314, 316, 363, 367, 390-392; II, 55, 88, 106, 196, 211.

Artagnan (Pierre de Montesquiou d'), I, 311, 355, 383; II, 210, 211. Voyez Montesquiou (le maréchal de).

Artois (l'), I, 310-313, 316; II, 186, 187, 196,

Assiento des nègres (l'), I, 255. Asti (la ville d'), I, 168.

Asturies (Louis-Philippe, prince des), I, \*208-211, 215, 231, 241, 242; II, 13, 21, 23, 27. Ath (la ville d'), I, 160, 162,

209, 317, 355, 375, 388.

Aubenton (le P. d'), I, \*25. Aubigny (Jean Bouteroue d'), II, \*140.

Audenarde (la bataille et la ville d'), I, 257, 308, 313, 315, 320, 321, 324, 331-333, 335, 344, 346, 348, 350, 354-358, 364, 370, 377, 378, 382, 383, 387; II, 188, 196, 197, 201-203, 210.

Augsbourg (la ville d'), I, 280. Auguste, roi de Pologne et électeur de Saxe, I, 18, 83, 428, 449, 467, 468, 472, 476, 479, 323, 371, 377; II, 36, 76, 106.

Aumont (le duc d'), I, 374. Aunoys (le sieur des), I, 324. Autel (Jean-Frédéric, comte d'), I, \*39.

Auteuil (le village d'), I, 186.

Authie (l'), I, 312. Autryve (le village d'), I, 387. Avelda (M. d'), I, 332. Avon (le village d'), I, 118.

В

Badajoz (la ville de), I, 124, 128.

Bade (le prince Louis de), I, 26, 28, 29, 45, 411, 414, 418, 421, 430, 460, 495, 270, 272, 280. Balaguer (la ville de), II, 55,

Balbasès (Philippe-Ambroise Spinola, marquis de los), I, \*230.

Bâle (la ville de), II, 29.

Barcelone (la ville de), I, 55, 116, 120, 122, 124, 127, 129, 134, 147, 148, 151-153; II, 80, 92, 174.

Barentin (le régiment de), I, 307, 315.

Bassée (la ville de la), I, 361, 364, 380, 384, 388-390, 392, 393; II, 18.

Bauffremont (Louis-Bénigne, marquis de), II, \*71.

Bauffremont (l'abbé de), I, 270; II. 10.

Bavay (le bourg de), II, 31. Bavière (l'électeur de), I, 29, 30, 33, 41, 48, 93, 102-104, 106, 109, 110, 113, 114, 243-245, 250, 252, 255, 268, 280, 302, 368, 370-372, 378, 380, 384, 388; II, 94, 95, 106, 116, 131.

Bavière (l'électrice de), I, 64. Bavière (la), I, 45, 135, 137, 140, 142.

Bay (le marquis de), I, \*42, 43, 171, 251; II, 13.

Bayonne (la ville de), I, 48. Beauvillier (le duc de), I, 132, 285, 311, 346, 347, 361, 376; II, 151, 157, 165.

Beauvillier (Paul-Jean-Baptiste, marquis de), I, \*132. Belle-Ísle (l'Île de), Í, 34, 35.

Bellem (le village de), I, 4, 356; II, 208.

Bellinghen (le village de), I, 247.

Bender (la ville de), II, 75. Berckem (le village de), I, 334, 377, 384, 386, 387; II, 208.

Bergeyck (le comte de), I, 248, 253, 255, 282, 285, 291, 298-301, 310, 316, 319, 332, 334, 336, 338, 370, 371, 376, 378, 384, 391; II, 49, 127, 185, 203.

Bergues (la ville de), I, 374. Berlin (la ville de), I, 137. Bernage (M. de), I, 349, 361. Bernard (Samuel), I, 347.

Berne (le canton de), I, 218. Bernières (M. de), I, 282, 283, 345, 324; II, 493.

Berry (le duc de), I, 5, 6, 19, 55, 65, 94, 112, 117, 145, 157, 160, 165, 202, 206, 208, 225, 244, 245, 247, 251, 259, 327; II, 54, 56, 57, 85, 100, 132.

Berry (Marie-Louise-Elisabeth d'Orléans, dite Mademoiselle, duchesse de), II, 54, 57.

Berwick (le maréchal de). Il assiège le château de Nice, I, 130. Ses succès en Espagne, 161. Il quitte ce pays, 241. Il est envoyé sur le Rhin en 1708, 245. Campagne en Flandre en 1708, 257, 302, 304, 308-310, 312, 313, 315, 321, 324-330, 337, 338, 350, 353, 368, 371, 372, 377; II, 197, 202, 210. Campagne de 1709, II, 34. En Dauphiné en 1710, 62, 107. Lettres du duc de Bourgogne, II, 185-188, 192, 193. Cité, I, 54, 172, 178, 193. Betawe (la), I, 12.

Béthune (la ville de), I, 349, 367, 390, 393; II, 496.

Biberach (le général), I, 28. Biervliet (le village de), I, 311,

Bihel ou de Stolhofen (les lignes de), I, 195.

Billancourt (le village de), I, 112, 183.

Biron (le marquis de), II, 181.

Bischwiller (le bourg de), I,

Blécourt (Jean-Denis, marquis de), II, 24, \*25, 26.

Blekingie (la province de), II,

Blois (la ville de), I, 203.

Blouin (Louis), I, \*65; II, 128. Bohême (la), I, 143; II, 88.

Bois-d'Arcy (le), I, 75.

Bois-Seigneur-Isaac (le village de), I, 247, 287.

Bondanello (le bourg de), I, 27. Bonn (la ville de), I, 26.

Bonnac (Jean-Louis d'Usson, marquis de), II, \*102, 104, 106, 110, 125, 142.

Bossuet, évêque de Meaux, I, 23.

Bouchain (la ville de), II, 85, 105, 106, 108, 111, 117.

Boufflers (le maréchal de). Sa défense de Lille, I, 259, 308, 318, 334-337, 339-343, 347, 348, 350-352, 354, 357, 360, 363, 366-369, 376, 379, 381, 382, 392; II, 193, 207-208. Il revient à Paris, II, 4. A Malplaquet, 32, 34-36. Lettres du duc de Bourgogne, II, 199,

Boulonnais (le), I, 319.

Bourbon (Louis III de Bourbon-Condé, duc de), dit Monsieur le Duc, I, 419; II, 48, 51.

Bourbon (Louis-Henri de Bourbon-Condé, duc de), dit Monsieur le Duc, II, 84.

Bourbonnais (le régiment de), I, 384.

Bourg (Léonor-Marie du Maine, comte du), II, \*29.

(l'archevêque Bourges de). Voyez Gesvres (Léon Potier

Bourgogne (le duc de). Ses études, II, 150. Campagne de 4702, I, 40-46; II, 459-463. II se justifie d'accusations portées contre lui, II, 164. Son désir et sa joie d'aller aux armées, 152-153. Campagne de

1703 en Allemagne, I, 32, 35-40; II, 166-168. Projet pour aller commander en Provence en 1707, I, 205-207. Campagne de 1708, en Flandre; bataille d'Audenarde, I, 244-260, 281-393; II, 178-212. Discours tenu contre lui après Audenarde, I, 267. Il doit commander sur le Rhin en 1709; mais il n'y va pas, II, 7, 15. Demandes au Roi que Philippe V fait passer par son intermédiaire, I, 45, 68, 71, 78, 79. Ses conseils à son frère, 169, 170. Portrait qu'il lui fait du duc de Vendôme, II, 59-60. Il énumère à Philippe V les raisons qui obligent Louis XIV à retirer ses troupes d'Espagne, II, 11-18. Il reçoit l'ordre de Saint-Louis, I, 22. Il hérite de M<sup>me</sup> de Nemours, 203. Sa santé, 141, 144. Naissance de son fils ainé, I, 56-57. Mort de cet enfant, 88. Naissance de son second fils, 177, 178. Naissance de son troisième fils, II, 45, 46. Son désir de la paix, 119. Il recommande des officiers à son frère, 53. Le Roi lui accorde le titre de Dauphin et lui donne part aux affaires, 89, 97. Son opinion sur le jansénisme, I, 7; II, 179-180; sur le Cas de conscience, I, 23-25, 106-108. Recommandations qu'il fait à Mme de Maintenon à propos de la duchesse de Bourgogne, II, 182-183. Ses chasses, I, 5, 6, 9-10, 40, 42, 65, 66, 97, 105, 108, 112, 115, 118, 119, 121, 123, 125; II, 78, 128. Ses voyages, I, 6, 94, 95, 97, 201. Il envoie des livres à son frère, 73-74, 77. Ses menus plaisirs, II, 151. Bourgogne (la duchesse de). Lettre à Philippe V, I, 1. Cadeaux qu'elle envoie à sa

sœur, 67. Sa santé, I, 3-4, 91, 92, 95, 98, 108, 130, 132, 134, 176, 244; II, 112. Ses grossesses, I, 22, 32, 43, 46, 55, 155, 157, 160, 163, 172, 173, 245, 246; II, 18, 24, 40, 42, 45, 166. Naissance de son fils aîné, I, 56-57. Mort de cet enfant, 91. Naissance de son second fils, 174, 175. Naissance de son troisième fils, II, 45, 46, 48. Sentiments de son mari à son égard, II, 182, 183. Recommandations qu'il fait pour elle à Mme de Maintenon, 190. Ses chasses, I, 127, 128. Sa dernière maladie, II, 141, 142. Lettre de son mari, 162. Citée, I, 129, 153, 477, 479, 231, 292, 323, 333, 335, 336, 341, 366, 368; II, 49, 86, 217, 219, 221.

Brabant (le), I, 106, 113, 153, 237, 250, 289, 322, 332.

Braîne-l'Alleu (le village de), I, 253, 303.

Braine-le-Château (le village de), I, 286.

Braîne-le-Comte (le village de), I, 286.

Brancas (Louis de Brancas-Céreste, marquis de), I, \*181. Brandebourg (l'électeur de), I, 217, 218, 221, 223; II, 36, 37, 106.

Braunau (la ville de), I, \*135. Breslau (la ville de), I, 83. Brest (la ville de), I, 215, 221. Bretagne (la), I, 34, 144.

Bretagne (Louis, deuxième duc de), I, 174-179, 231, 233, 241, 242; II, 174.

Brisach (la ville de), I, 36-41, 271-277; II, 167.

Bruges (la ville de), I, 254, 256-258, 304, 313, 314, 316, 337, 338, 344-348, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 367, 369, 371, 372, 374, 380, 391, 392; II, 184, 188, 196, 209, 210, 212.

Bruxelles (la ville de), Í, 12, 110, 111, 113, 237, 250, 284,

289, 291-299, 308, 310, 315, 317, 318, 322, 323, 326, 332, 334, 336, 349, 378, 380-385, 388; II, 36, 49, 186, 208. Bude (la ville de), I, 82, 83. Bulkeley (François, comte), I, \*193. Buys (Guillaume), II, \*121.

G Cadix (la ville de), I, 30, 402. Cadzand (l'île de), I, 309, 311, 316. Calais (la ville de), I, 319. Calonne (M. de), I, 307, 315. Cambray (la ville de), I, 313, 316; II, 50, 178, 180. Cambron (le village de), I, 390. Canada (le), II, 123. Cany (le marquis de), I, 332, 333. Cany (la marquise de), née de Mortemart, I, 333. Capres (Michel-Joseph de Bournonville, baron de), II, \*9, Caraman (Pierre-Paul Riquet, marquis de), I, \*103, 104. Cardone (la ville de), II, 124, 128, 131, 133, 137, 139. Carlowitz (le traité de), II, 75. Cas de conscience (l'affaire du), I, 23-26, 106-108. Cassel (la ville de), I, 284, 370, Castelnuovo-della-Bormida, I, Castillans (les), I, 455, 461, 480; II, 58, 69, 429. Castille (la), I, 154; II, 44, 68. Catalans (les), II, 92. Catalogne (la), I, 111, 115, 117, 120, 122, 133, 134, 138, 140, 147, 150, 154, 187, 192, 197, 201, 211, 230, 231, 252; II, 44, 52, 67, 79, 105, 112, 114, 117, 119, 121, 122, 129, 139. Cateau (le bourg du), II, 158. Catelan (Jean, abbé), I, \*115, 116. Catinat (le maréchal). Lettre

du duc de Bourgogne, II, 163.

Cavalier (Jean), I, \*150. Cavo (le sieur de), II, 4, 5. Cerezeda. Voyez Zerezeda. Cévennes (les), I, 150; II, 17. Chamillart (Michel), I, 233, 234, 243, 244, 362, 367-369, 374; II, 20, 194, 197, 202, 208. Lettres du duc de Bourgogne, I, 266-393. Champagne (le régiment de), I, 384.Chantilly (le château de), I, 94, 97, 184. Charleroy (la ville de), I, 319. Charles XII, roi de Suède, I, 83, 149, 156, 167, 168, 172, 176, 179, 190, 199, 212; II, 36, 37, 40, 41, 75, 76, 109, 114.Charmont (M. de), I, 349. Chartres (la ville de), I, 203. Chartres (le régiment de), I, 387. Châtre (le marquis de la), I, 334, 387. Chaussée-Notre-Dame (le village de la), I, 247. Chaville (la terre de), II, 101. Chemerault (le comte de), I, 334, 333, 335. Chesne (Michel Colin du), I, \*226. Cheyladet (M. de), I, 373, 380, 384, 389; II, 186, 210. Chièvres (le village de), I, 208. Chivas (la ville de), I, 86. Cilly (Claude du Fay d'Athies, marquis de), I, \*193, 268, 269.Ciudad-Rodrigo (la ville de), I, 216. Clément XI, pape, I, 164, 202; 11, 6.Coëtmen (le marquis de), II, Coëtquen (le régiment de), I, 350.Cœuvres (Victor-Marie d'Estrées, maréchal de), I, \*149. Coigny (François de Franque-

tot, comte de), I, 334; II,

\*98.

Colbert (Jean-Baptiste), I, 234. Cologne (Joseph-Clément de Bavière, électeur de), I, 13, \*164, 268; II, 106, 116, 131, Cologne (la ville de), I, 13. Combe (M. de la), I, 332. Condé (Henri-Jules de Bourbon, prince de), I, 97; II, 51, 84. Condé-sur-Escaut (la ville de), I, 331; II, 93, 353, 364. Coni (la ville de), I, 242. Conseil des dépêches (le), II, Constantinople (la ville de), II, 75, 109. Contades (M. de), I, 136. Conti (François-Louis de Bourbon, prince de), II, \*7. Cook (le sieur), I, I, 135. Copenhague (la ville de), II. 39, 48. Couervo (le sieur), II, 315, Courcillon (Philippe-Egon, marquis de), I, 292, II, 181. Courtray (la ville de), I, 485, 283, 284, 343, 344, 358, 383. Crescentin (la ville de), I, 86. Créteil (le village de), I, 112. Croissy (le chevalier de), I, 555, 356.

#### D

Danemark (le), II, 51, 76.
Danemark (le roi de), II, 36.
37, 39, 40, 48, 76.
Dangeau (la marquise de), I, 292, II, 481.
Danois (les), II, 49.
Dantzick (la ville de), I, 128.
Danube (le), I, 41, 83, 198.
Darmstadt (le prince de). Voy.
Hesse-Darmstadt.
Dauphiné (le), I, 176, 214, 217;
II, 34, 62, 106, 109.
Demer (le), I, 14.
Dendermonde (la ville de), I, 160, 318, 344, 370.
Dendre (la), I, 254, 303, 317, 319, 326, 328-330, 375.

Denonville (Jacques-René de Brisay, marquis de), I, 277, 279; II, \*65, 161, 170. Desmaretz (Nicolas), I, 234; II, 39, 120, 215. Lettre du duc de Bourgogne, 217. Deûle (la), I, 208, 319, 327, 389; II, 50, 86. Devnze (la ville de), I, 356, 380. Diest (la ville de), I, 14, 128. Dijon (la ville de), I, 275. Dixmude (la ville de), I, 284; II, 205. Dolet (M.) I, 339. Douay (la ville de), I, 257, 304, 313, 327, 334, 335, 339, 340, 352, 367, 389, 390; II, 50, 53, 57, 88, 93, 98, 132, 188, 196. Doullens (la ville de), I, 313. Dourlach (la ville de), I, 208. Douvres (la ville de), II, 118. Drusenheim (la ville de), I, \*120. Duc (M. le). Voyez Bourbon (le duc de). Ducasse (Jean-Baptiste), 63, 65, 123, 127, 129, 139. Dumoulin (le partisan), I, 196, 197. Dunes (les), I, 239). Dunkerque (la ville de), I, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 319; II, 14, 205. Durand (le sieur), I, 220. Durazzo (la ville de), II, 41. Dyle (la), I, 102, 106, 110, 111, 114.

Denia (la ville de), I, \*204.

#### E

Eclipse de soleil, I, 152. Écluse (la ville de l'), I, 344, 348, 349, 351; II, 208. Écossais (les), I, 243. Écosse (l'), I, 171, 172, 235-242, 251. Elbe (l'île d'), I, 233 Elbeuf (Françoise de Montaut-Navailles, duchesse d', I, \*52.

Electeur Palatin (l'), II, 131. Electeurs de l'Empire (les), II, 116.Enghien (M<sup>11e</sup> d'), duchesse de Vendôme, II, \*51. Enghien (le bourg d'), I, 314, 388. Ennetières (le village d'), I, 338, 341. Epire (l'), II, 41. Escanaffe (le village d'), I, 334, 351, 357, 370, 386-388. Escaut (1'), I, 160, 324, 326, 328, 330-335, 343, 345, 348, 356-358, 362-364, 366, 370, 373, 374, 376, 380, 381, 384-389; II, 208. Escurial (l'), I, 80, 84-86. Espagnols (les), I, 209; II, 124. Estaires (le village d'), I, 389. Estrades (le comte d'), I, 348, 388; II, 181. Estrées (le cardinal d'), I, 149. Estrées (Jean, abbé d'), I, 149. Estrées. Voyez Cœuvres. Etang (le château de l'), I, \*234. Ettlingen (le village d'), I, 209. Eugène (le prince), I, 20, 65. 109, 110, 121, 125, 128, 156, 159, 228, 229, 247, 248, 250, 252, 255, 260, 302, 310, 311, 326, 350, 355, 359, 381, 383,

Eutin (le château d'), I, 143. Évreux (Henri-Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'), I, 387; II, 203, 204.

210.

388; II, 108, 112, 121, 202,

#### F

Faille (le sieur de la) ou de la Faye, I, 253, 255, 299, 323. Faye (la). Voyez Faille (la). Fénelon (M. de), archevêque de Cambray. Lettres du duc de Bourgogne, II, 150, 156, 158, 165, 168, 177-179, 197, 200, 210, 213, 222, 223. Feuillade (le duc de la), I, 116, 333. Fiennes (M. de), I, 307, 315.

Fitzgerald (le régiment de), 1, Flandre (la), I, 10, 33, 34, 86, 90, 101, 102, 110, 111, 118, 125, 128, 130, 132, 152, 154, 160, 162, 163, 169, 179, 190, 196, 198, 200, 208, 209, 212, 216, 228, 240, 241, 243, 245, 267, 272; II, 7, 9, 18, 20, 33, 50, 52, 88, 119, 132. Fleury (l'abbé Claude), I, \*77; II, 7. Fontainebleau (le château et la forêt de), I, 6, 9, 10, 40, 42, 65, 84, 109, 115, 117-119, 157, 160, 208, 213, 244, 245; II, 99, 103, 107, 110, 112, 118. Fontaines (le régiment de), I, 324.Forbin (Claude, chevalier puis comte de), I, \*210, 215, 221, 236, 239; II, 208. Forges (les eaux de), I, \*92, 98; II, 167. Forli (le village de), I, 199. Foulques (le ruisseau de), II, 208.Franche-Comté (la), I, 266; II, 29. Franchimont (le marquis de), 1, 164. François I<sup>er</sup>, roi de France, II, 150. Fréjus (la ville de), I, 209. Fribourg en Brisgau (la ville de), I, 36, 271, 272, 274. Frise (le comte de), I, 277 Furnenbach (le), I, 367, 380. Furnes (la ville de), 1, 284.

Fillot (le sieur du), I, 422.

G

Gacé (Charles-Auguste de Goyon-Matignon, comte de), I, \*236.
Gaesbeck (le village de), I, 247.
Gaëte (la ville de), I, 218-220.
Gand (la ville de), I, 109, 253-258, 283, 299, 302-305, 310, 313, 315-317, 320-323, 325, 329, 334, 338, 344, 345, 348,

350, 352-354, 356, 358, 362, 364, 369, 374, 378, 380, 388, 391, 392; II, 184, 186, 187, 196, 209, 210, 212. Garde (le lac de), I, 154. Gardes françaises (les), I, 111, 179, 289, 292, 300, 384. Gassion (Jean, comte de), II, \*98, 210.

Gavere (le village de), I, 356, 364, 370, 377, 382-384, 386-389.

Gazette de Hollande (la), I, 218, 219; II, 41.

Geete (la), I, 102.

Gênes (la ville de), I, 129, 201; II, 114.

Genève (le lac de), I, 199.

Gengenbach (la ville de), I, 28. Gertruydenberg (les négociations de), II, 50, 53, 55, 76. Gesvres (Léon Potier de), archevêque de Bourges, I, 202. Gibraltar (la ville de), I, 59, 60, 63, 69, 73, 79, 80, 83, 84, 86.

Girone (la ville de), I, 147; II, 72, 78, 80, 82.

Gnesne (l'archevêque de), I, 128. Godet des Marais (Paul), évêque de Chartres, I, 23.

Goesbriand (M. de), I, 356. Gondrin (le régiment de), I, 311.

Gormaz (le comte de San-Estevan de), I, \*63.

Governolo (la ville de), I, \*18. Grammont (le village de), I, 303, 317, 324, 328, 330, 387. Gramont (Antoine IV, duc

de), I, \*52, 53, 54, 213.

Grand Seigneur (le), II, 40, 74, 75.

Grave (la ville de), I, 12. Gravelines (le port de), I, 238. Grimaldi (Antonio), I, 336.

Grimaldi (Michel de), I, \*254. Grimaldi (Marcello), I, 310, 311.

Grimberghen (le village de), I,

Gueldre (la), I, 16.

Guethem (Pierre), I, \*184, 186. Guiche (le duc de), I, 289, 292. Guillaume III, roi d'Angleterre, I, 9, 10. Guyenne (la), II, 117.

#### $\mathbf{H}$

Haguenau (la ville de), I, 114, 121, 123. Haine (la), rivière, I, 247. Hal (le bourg de), I, 285. Halland (la province de), II, 37.

Ham (la ville de), I, 184. Hanovre (Georges-Louis, électeur de), I, \*228; II, 30.

Hanovre (la ville de), I, 137. Harcourt (le maréchal d'), I, 267; II, 7, 29, 30, 109.

Haro (Joseph de), I, 318. Haute-Croix (le village de), I, 248.

Hautefort (le comte d'), I, 356, 377, 386-389.

Hautpont (le village du), I, 367.

Haye (la ville de la), I, 130, 137; II, 75, 129.

Heilbronn (la ville d'), I, 195. Helsingborg (la ville d'), II, \*39, 48.

Herenthals (le village d'), I,

Hérinnes (le village d'), I, 329, 334, 357, 384.

Héron (M. du), I, \*18.

Herville (Charles-François de la Bonde d'), II, \*44.

Hesse-Cassel (Frédéric, prince de), I, \*45, 159, 323, 364, 371, 377.

Hesse-Darmstadt (le prince Georges de), I, 117, 118.

Hesse (les troupes de), I, 201. Heudicourt (Bonne de Pons, marquise d'), II, \*4.

Heylissem (l'abbaye d'), I, 102. Histoire ecclésiastique (l'), par l'abbé Fleury, I, \*74, 77.

Hiver de 1709 (l'), I, 263, 264, 268, 271.

Hochstedt (la bataille d'), en 1703, I, 41.

Hollandais (les), I, 10, 14, 130, 137, 138, 235, 237; II, 14, 148, 121, 131, 133, 136, 139, 155.

Hollande (la), I, 10, 141, 144, 150, 166, 190, 218; II, 12, 15, 38-40, 47, 51, 113, 123,

Holstein (la maison de), I, 143. Holstein (l'envoyé de), I, 371. Hombourg (la ville de), I, 130. Hondschoote (le village de), I, 373, 376.

Hongrie (la), I, 64, 82, 83, 121, 128, 135, 137, 142, 156; II, 75, 88.

Hooglede (le village de), I, 353. Hooke (Nathaniel), I, \*236, 289.

Hornes (Philippe-Emmanuel, comte de), I, \*31, 104, 268. Horrues (le village d'), I. 247. Houdancourt (le marquis d'), I, 373, 376.

Huningue (la ville d'), I, 26. Huxelles (le maréchal d'), II, 44.

Huy (la ville d'), I, 93, 97, 101, 284, 285, 290, 292.

#### I

Impératrice douairière (l'), II,

92.

Indes espagnoles (les), I, 29, 481; II, 47, 139.
Innocent XII, pape, I, 107.
Invalides (l'église des), I, 456, 157.
Italie (l'), I, 47, 108-110, 154, 162, 163, 176, 187, 199, 214.
Izendijke (le village d'), I, 311, 316.

#### J

Jacques II, roi d'Angleterre, I, 6-7. Jacques III, roi d'Angleterre, le chevalier de Saint-Georges, I, 7, 8, 9, 419, 421, 245, 236,

238-240, 242-244, 247, 251.260, 283, 289, 327; II, 37, 188. Jansénistes (les), I, 7, 23-25, 106-108; II, 179, 180. Jansénius, évêque d'Ypres, I, 24, 106, 107. Janson (le cardinal de), II, 56. Jean V, roi de Portugal, I, 178, 237; II, 74. Joffreville (François le Danois, marquis de), I, \*51. Jonquière (le sieur de la), I, 292, 293, 294. Joseph, roi des Romains, puis empereur, I, 40, 130, 135, 137, 199, 242; II, 14, 75, 76, 87, 90, 99.

#### K

Juliers (la ville de), I, 13.

Jutland (le), II, 51.

Kayserswerth (la ville de), I, 14.
Kehl (le fort de), I, 28, 29, 62.
Kerkhove (le village de), I, 386.
Kinzig (la), I, 28.

#### L

Laigle (le marquis de), I, 289. Lampourdan (le), I, 147. Landau (la ville de), I, 29, 43, 44, 64, 80, 275; II, 14, 169. Langeron (François Andrault, abbé de), II, 157, 169. Langeron (le chevalier de), I, 353; II, 208. Langres (la ville de), I, 275. Languedoc (le), II, 215. Lannoy (le village de), I, 332. Lansquenet (la duchesse), I, 333. Lasne (la), I, 444. Lauter (la), I, 29, 33, 460. Lauterbourg (la ville de), I, 34, 100.Léau (la ville de), I, \*111, 114, 128.

Le Blanc (l'intendant), I, 353, 361, 392; II, 212.

Lech (le), I, 280.

Lede (le marquis de), I, 370. Lée (le régiment de), I, 384.

Leffinghem (le bourg de), I, 314, 350, 353, 357, 359, 361,

365; II, 205. Legall (M. de), I, 272.

Leganès (le marquis de), I, 98. Lens (le bourg de), I, 208, 313, 364; II, 18, 21.

Léopol (l'archevêque de), en

Galicie, I, 128.

Léopold, empereur d'Allema-

gne, I, 40, 83, 121.

Lerida (la ville de), I, \*122, 124, 197, 209-211, 215, 216, 220, 222, 224; II, 176.

Lesparre (le régiment de), I, 372. Lessines (le village de), I, 208, 287, 303, 317, 329, 330.

Leuze (le village de), I, 330. Liancourt (le château de), I, \*94, 97.

Liège (la ville de), I, 12, 93. Lierre (la ville de), I, \*120. Lieve (la), I, 356.

Lille (le comte de), 1, 345, 357,

358, 361.

Lille (la ville et le siège de), I, 456, 257, 259, 260, 304, 308, 309, 319, 321, 322, 324-327, 330, 331, 338, 339, 342-348, 350-354, 357-361, 367, 369, 376, 377, 382, 384, 388, 389, 391; II, 22, 432, 486, 491, 403, 405, 400, 204, 207, 200 193, 195, 199, 204, 207-209, 211.

Lisbonne (la ville de), I,

138, 169, 192.

Listenois (Jacques-Antoine de Bauffremont, marquis de), II, \*10,

Livonie (la), II, 37.

Livourne (la ville de), I, 129. Livry (le château de), I, \*95, 97, 100.

Livry (le régiment de), I, 184. Lombardie (la), I, 221.

Lombartzyde (le village de), II, 206.

Londres (la ville de), II, 118. Lordat (M. de), I, 315.

Lorraine (Léopold, duc de), I. 266; II, 88.

Lorraine (le prince Joseph de), I, \*115.

Lorraine (la), I, 266.

Louis XIV, roi de France. Il envoie le duc de Bourgogne aux armées, I, 10-11, 205, 244-245. Il lui donne ses instructions, I, 16. Il envoie le duc de Gramont comme ambassadeur en Espagne, I, 53. Il rappelle la princesse des Ursins, 72. Il réorganise ses troupes, 76. Il envoie Tessé à l'armée d'Italie, 176. Il favorise la révolte des Ecossais, 235. Philippe V fait passer par le duc de Bourgogne les demandes qu'il lui adrésse, I, 45; II, 43. Ses bonnes dispositions à l'égard du roi d'Espagne, I, 133, 169, 223, 232; II, 78. Secours qu'il lui envoie, I, 77, 131, 132. Rai-sons qui le déterminent à retirer ses troupes d'Espagne, II, 11-18. Il refuse les conditions de paix des alliés, 14-45. Il nomme ses plénipotentiaires, 44. Négociations de la paix ; ses bonnes dispositions pour les intérêts de Philippe V, 118, 136, 138. Mariage du duc de Berry; apanage qu'il lui donne, II, 57. Son attitude pendant la maladie et à la mort de Monseigneur, 85-86, 218-221. Il intervient dans sa succession, 96, 100. Il visite les Invalides, I, 156. Il reçoit l'électeur de Cologne, 164. Il fait une promotion de chevaliers de Saint-Louis, I, 22. Sa santé, 92, 93, 98, 130. Il déteste les jansénistes, 25. Présents qu'il fait à Chamillart, 234. Ses voyages et ses chasses à Fontainebleau et à

Marly, I, 6, 22, 27, 40, 115, 117, 125, 136, 157, 160, 191, 208, 213, 244; II, 99, 107, 110.

Louvain (la ville de), I, 102-104, 106, 111, 113, 114, 250, 284, 288, 289.

Louvignies (le village de), I, 208.

Louville (le marquis de), I, 20. Louville (le chevalier de), I, 301.

Lübeck (Christian-Auguste de Holstein, administrateur de l'évêché de), I, 143.

Lübeck (Charles de Danemark, coadjuteur de), I, 143.

Luxembourg (le chevalier de), I, 331, 339-341, 345.

Luxembourg (le pays et la ville de), I, 39, 267; II, 95.

Lyon (la ville de), I, 108. Lys (la), I, 320, 326, 354, 357, 358, 362, 369, 375, 380, 382, 383, 386; II, 64, 208.

#### M

Madame (Élisabeth-Charlotte de Bavière, duchesse douairière d'Orléans, dite), I, 233. Mademoiselle. Voyez Berry (la duchesse de).

Madrid (la ville de), I, 75, 102, 108, 131, 142, 156, 190, 194; II, 61, 67, 68, 119, 122, 124, 129, 130.

Maëstricht (la ville de), I, 93, 302.

Maine (le duc du), I, 119; II, 219.

Maintenon (la marquise de), I, 23, 430. Lettres du duc de Bourgogne, II, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 164, 166, 167, 181, 183, 185, 194, 195, 218, 220.

Malines (la ville de), I, 196. Malplaquet (la bataille de), II, 31-32.

Mantoue (la ville de), I, 185. Marcin (le maréchal de), I, 17, \*34, 36, 82, 158-160, 271, 272, 279.

Marie-Béatrice-Éléonore d'Este, reine d'Angleterre, I, 119, 121, 215, 243.

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne. Son mariage, I, 1-2, 9. Le duc de Bourgogne lui souhaite des enfants, I, 46, 50, 53, 63, 91. Présents que lui envoie la duchesse de Bourgogne, I, 67. Ses grossesses, I, 176-178, 181, 187-189, 194, 203, 204; II, 13, 127. Naissance et mort de ses enfants, I, 208, 210, 215; II, 13, 16, 18, 21-24, 26. Sa maladie, II, 89-95, 101, 103. Elle aime la lecture, I, 77, 79.

Marienkerque (le village de), I, 299.

Marlborough (le duc de). Campagne de 1705, I, 99, 101, 109, 110, 120. Voyage à Vienne, 128, 130, 137. Voyage en Saxe, 190. Campagne de 1707, 196, 209. Parti contre lui en Angleterre, 212, 216, 217. Campagne de 1708, 250, 253, 289, 310, 311, 323, 326, 327, 329, 348-351, 353-356, 258, 363, 377, 379, 381, 389, 390; II, 202, 208, 210. Ses adversaires en Angleterre, II, 81, 141.

en Angleterre, II, 81, 141.

Marly (le château de), I, 22, 23, 27, 30, 79, 96, 99, 414, 415, 430, 136, 448, 464, 191, 194, 244, 245; II, 40, 51, 99, 103, 132, 141.

Marque (la), I, 322, 326, 327, 358; II, 196, 211.

Marquette (le village de), I, 324; II, 105.

Matignon (le comte, puis maréchal de), I, 217, 327; II, 203.

Maubeuge (la ville de), I, 282; II, 34.

Maulévrier (François-Édouard Colbert, marquis de), I, \*61, 62, 68, 71, 94. Maulévrier (la marquise de), I, 62.

Mécontents de Hongrie (les), I, 64, 82, 137, 141, 142.

Médavy (Jacques-Léonor de Grancey, comte de), I, \*159. Méditerranée (la mer), I, 132, 138, 199.

Melden (le village de), I, 386. Melle (le village de), I, 329.

Menin (la ville de), I, 157, 283, 312, 319-321, 338, 343, 344, 358, 359; II, 199.

Menou (le marquis de), I, 311, 315.

Mercy (Claude-Florimond, comte de), II, \*29, 30.
Mesnager (Nicolas), II, \*118.

Metz (la ville de), I, 82.

Meudon (le château de), I, 6, 99, 125, 164; II, 85, 100, 101, 219, 220.

Meuse (la), I, 12, 93, 243, 281, 282, 284.

Milanais (le), I, 159, 182, 190, 192, 218.

Mimeure (le marquis de), I, 277.

Moerbrugge (le village de), I, 356.

Moerdyck (le canal de), II, 205. Moldavie (la), II, 414.

Momac (le comte de), II, 122. Monaco (la ville de), I, 199.

Monjuich (le château de), à Barcelone, I, 120.

Mons (la ville de), I, 243, 247, 283, 285, 287, 310, 311, 315, 317, 321, 326, 332, 334, 368, 370, 380, 388; II, 31, 34, 35.

Monseigneur (Louis, dauphin de France, dit). Campagne de 1693, I, 195. Il est destiné à l'armée de Flandre en 1709, II, 7, 15. Sa santé, I, 23. Sa maladie et sa mort, II, 85-87, 89-91, 218-221. Sa succession, 96, 100. Voyages à Fontainebleau, I, 115, 117, 157, 160, 208; à Meudon, 125, 164; à Rambouillet, 204, 223; II, 78; à Petit-Bourg, II, 30. Ses

chasses, I, 6, 97, 117, 118, 223; II, 78, 217. Cité, I, 174, 185, 333.

Monsieur le Premier (Jacques-Louis, marquis de Beringhen, premier écuyer, dit), I, \*183-185.

Montbazon (le prince de), I, 305.

Mont-Cenis (le), II, 99.

Montespan (la marquise de), I, 197.

Montesquiou (le maréchal de), II, 50, 132. Voyez Artagnan (M. d').

Montmélian (la ville de), I, 134, 135, 137, 140, 143.

Montrouge (le château de), I, \*5.

Montrouge (la plaine de), I, 5, 105, 108, 112.

Montviel (Jacques de Vassal, marquis de), I, \*255, 256, 261, 386.

Moreau (Denis), I, \*225; II, 477. Mortagne (le bourg de), en Flandre, I, 325, 331; II, 486. Mortemart (le duc de), I, 333. Mortemart (le régiment de), I,

290. Moscovie (la), I, 240, 242; II,

Moscovites (les), I, 167; II, 106, 109, 112.

Moselle (la), I, 26, 29, 80, 86, 90, 92, 93, 401, 248, 250, 252.

Motte-Houdancourt (Charles, comte de la). Campagne de 1708, I, 281, 299, 322, 334, 344, 350, 352, 367, 370, 376, 380, 381, 384, 388, 389, 391, 392; II, 188. Mémoire et lettre du duc de Bourgogne. II, 204, 212.

Motte-Houdancourt (Louise de Prye, maréchale de la), II, \*2.

Munich (la ville de), I, 64, 143. Muret (François Lécuyer, comte de), II, \*133. Naast (le village de), I, 247. Namur (la ville de), I, 196, 243, 302, 319; II, 95. Nangis (le marquis de), I, 387,

388.

Naples (la ville et le royaume de), I, 30, 199, 205, 207, 218, 221, 222, 230.

Napolitains (les), I, 30.

Narvaès (Ildefonse de), II, 25. Nassau (Jean-Guillaume-Frison, prince de), II, \*4,

Navarre (la), I, 483.

Navarre (le régiment de), I, 62,

Neckar (le), I, 198.

Nemours (Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de), I, \*203.

Nero (le baron de), II, 5. Néthe (la), I, 120, 125.

Neubourg (la ville de), I, 28; 11, 28, 30.

Neuchâtel (la principauté de), I, 217, 221, 223.

Nevele (le village de), I, 356. Nice (la ville de), I, 89, 130,

135, 137, 140, 143. Niederische (le village de), I,

110.

Nieuport (la ville de), I, 239, 284, 307, 314, 348, 352, 353, 360-362, 365; II, 186, 196, 205.

Nimègue (la ville de), I, 12. Ninove (la ville de), I, 254, 328. Nivelle (la ville de), I, 110, 287, 305, 306.

Noailles (Anne-Jules, maréchal de), II, 206.

Noailles (le cardinal de), I, 23, 24, 26; II, 55, 56.

Noailles (Adrien-Maurice, duc d'Ayen, puis de), I, 138, 146, 147; II, 33, 65-68, 72, 80, 112. Lettres du duc de Bourgogne, II, 174, 175, 206, 215.

Noblet (M.), I, 267.

Nogent (le régiment de), I, 315. Noisy (le château de), I, \*234.

Normandie (la), I, 144. Nothaft (le régiment de), I, 371. Notre-Dame-de-Hal (le bourg de), I, 247.

0

O (le marquis de Villers d'), I, 370.

Observatoire (l'), à Paris, I,

Offenbourg (la vallée d'), I, 28, 214.

Oglio (l'), I, 109.

Oise (la rivière d'), I, 185.

Oran (la villé d'), I, 230. Orbitello (la ville d'), I, 229, 232.

Orcq (le ruisseau d'), I, 331.

Orléans (le duc d'), I, 156, 158, 462, 463, 476, 483, 492, 215, 222, 224, 227, 246, 247, 250-252, 288; II, 27, 28, 54, 219.

Orléans (Elisabeth-Charlotte de Bavière, duchesse d'). Voyez

Madame.

Orléans (la duchesse d'), fille légitimée de Louis XIV, I, 273.

Orry (Jean), I, 160.

Ostende (la ville d'), I, 239, 259, 314, 335, 337, 338, 341, 343, 345, 348, 351, 355, 357, 364; II, 199, 204-207.

Oudenbourg (le village d'), I,

337; II, 206, 210.

Ourches (le comté d'), I, 334. Owerische (le village d'), I, 110.

P

Paix (les négociations de la), II, 113, 115, 116, 118, 119, 123, 125-127, 129-131, 133, 136-140.

Palatinat (le), I, 143. Pape (le). Voyez Clément XI, Innocent XII.

Parabère (César-Alexandre de Baudéan, marquis de), I, \*51, 52.

Paris (les frères), I, 378, 379. Paris (la ville de), I, 194. Parmeggiana (la), I, 27.

Parpaille (le régiment de), I, 340, 341.

Pascal (M.), I, 294.

Passau (la ville de), I, 48.

Passy (les eaux de), I, \*98, 108. Patkul (Jean-Reinhold), I, \*167, Pays-Bas espagnols (les), II, 4, 14.

Peri (Jean-Baptiste, marquis

de), I, \*123.

Péronne (la ville de), I, 484, 363. Peterborough (Charles Mordaunt, comte de), I, \*148.

Petit-Bourg (le château de), I, 213; II, 30, 99.

Petkum (Edgar-Adolphede), II, \*38.

Pezeux (le régiment de), I, 266. Philippe V, roi d'Espagne. Son mariage, I, 1-2, 9. Campagne d'Italie en 1702, 14-16. Il fait ajuster son appartement au palais de Madrid, 124, 130. Il veut aller se mettre à la tête de ses troupes en 1705, 131, 142. A l'armée en 1706, 150, 151. Mesures financières qu'il prend, 169, 170. Il hérite de M<sup>me</sup> de Nemours, 203. Son désir de commander troupes en 1708, 232, 241. Le duc de Bourgogne lui énumère les raisons qui obligent Louis XIV à retirer ses troupes d'Espagne, II, 11-18. Les alliés demandent que Louis XIV le chasse de son royaume, 14. Naissance et mort de son second fils, II, 16, 18, 21-23. Campagne de 1710, 55, 58. Il abandonne Madrid, 61. Il demande que Louis XIV lui envoie Vendôme; portrait que son frère lui fait de ce général, 59-60. Victoire de Villaviciosa, 71-73. Bonnes dispositions de Louis XIV à son égard, 78. Campagne de 1711, 79. Son

désir de la paix, 114. Pleins pouvoirs qu'il donne à Louis XIV pour traiter de la paix, 138. Sa taciturnité, I, 19, 27, 35, 58, 75. Il réussit à la vaincre, 169. Demandes au Roi qu'il fait passer par le duc de Bourgogne, I, 45, 68, 71, 78, 79. Le duc de Bourgogne lui envoie des livres, I, 73, 74, 77. Ses chasses, I, 84, 85, 225; II, 128. Il n'aime pas le tabac, I, 94. Ses carrosses,

Philipsbourg (la ville de), I,

200; II, 108

Picardie (la), I, 312, 313, 325; II, 188, 212. Picardie (le régiment de), I,

305, 384.

Pichelin, courrier, I, 68, 71. Piémont (Victor-Amédée-Philippe-Joseph de Savoie. prince de), II, \*99.

Piémont (le), I, 221.

Pierre II, roi de Portugal, I,

Pierre le Grand, czar de Moscovie, I, 149, 179; II, 37, 74, 75, 109, 112, 114.

Piombino (la ville de), I, \*233. Plasschendaele (le village de),

II, 205.Plymouth (le port de), I, 137.

Pô (le), I, 33.

Poitou (le), I, 108. Polignac (Melchior, abbé de), II, 45, \*137.

Pologne (la), I, 83, 101, 121, 128, 167, 212.

Polonais (les), I, 129, 168.

Poméranie (la), II, 37. Pont-à-Bouvines (le village de), I, 332.

Pont-à-Marque (le village de), I, 339.

Pont-à-Rache (le village de), I, 339, 340.

Pont-à-Tressin (le village de),

Pont-à-Vendin (le village de), I, 341.

Pontchartrain (le chancelier de), II, 96.

Ponthieu (le), II, 57.

Port-Sainte-Marie (le), I, \*148. Porte (le marquis de la), I, 315. Portugais (les), I, 97, 101, 151, 251; II, 13.

Portugal (le roi de). Voyez Jean V, Pierre II.

Portugal (le), 1, 29, 32, 33, 43, 48, 50, 86, 94, 150, 163, 169, 178, 192, 194, 197, 237, 241; H, 117.

Pottes (le village de), I, 334, 335, 351, 356, 357, 364, 370, 384, 387, 388; II, 208,

Poucques (le ruisseau de), I,

354.

Princé (M. de), I, 278. Provence (la), I, 55, 199, 200, 205, 207, 209, 212; II, 116.

Prye (le marquis de), I, 301. Puesch (le sieur), I, 310, 315. Puyguion (M. de), I, 332, 336, 392; II, 181.

Puységur (Jacques - François de Chastenet, marquis de), I, \*11, 12, 46, 49, 309, 345, 355, 356; II, 209.

Puysieulx (Roger Brûlart, marquis de), I, \*217, 273, 280. Pyrénées (la paix des), II, 12.

Q

Quercy (le), I, 183. Querro (M.), I, 333. Quesnoy (le), II. 31.

R

Rabot de la Lieve (le village du), I, 365. (Jean-Louis de), I, Rabutin \*121. Radzieiowski (le cardinal), I, \*128. Ragotzi (le prince), I, 48, 128. Raiz (le chevalier de), I, 361. Rambouillet (le château et la terre de), I, 201, 202, 204, 223; Ц, 78.

Ramillies (la bataille de), I, 153, 154.

Rastadt (le château de), I, 130, 196, 209, 272.

Ravignan (Joseph de Mesmes, marquis de), II, \*111, 112.

Reine (le régiment de la), I, 301.

Renaix (le village de), II, 186. 28-30, 95, 108, 121.

Rochechouart (le comte de), I, 320.

Rocher (le chevalier du), I, 216. Rocquencourt (la plaine de), I, 112.

Rœulx (le bois du), I, 247. Romagne (la), I, 199.

Rome (la ville et la cour de), I, 164, 219; II, 6, 54.

Ronck (le village de), I, 351. Rône (la), I, 328, 329, 331, 387; II, 188.

Roquelaure (Gaston Jean-Baptiste-Antoine), duc de), I, \*102, 103.

Roquelaure (le chevalier de), I, 311.

Roses (la ville de), II, 3, 175. Roubaix (la ville de), I, 383. Rougeau (la forêt du), I, \*118. Rouillé de Marbeuf (Pierre), II, \*15.

Roulier (Marie Demay, dame), nourrice de Philippe V, II, 117, 119, \*120.

Rousselaer (le bourg de), I, 348, 350, 351, 353, 372; II, 204.

Roussillon (le), I, 129, 138, 145; II, 33, 62, 127.

Royal (le régiment), I, 348. Rozel (le chevalier du), I, 309, 315, 317.

Ruffey (le marquis de), I, 305-307, 316, 323, 375.

Rumersheim (la bataille de), II, 29, 30.

S

Saillans (le comte de), I, 519. Saint-Aignan (Louis, comte puis duc de), I, \*132, 290, 311.

Saint-Aignan (le régiment de), I, 290.

Saint-Amand-les-Eaux (le bourg de), I, 345; II, 88.

Saint-Cloud (le pont de), II, 84. Saint-Cyr (la maison de), II, 183.

Saint-Denis (la plaine), I, 5, 6, 65, 105, 108, 112, 115.

Saint-Frémont (Jean-François Ravend, marquis de), I, 255, 302, 368, 372, 377, 383; II, 210.

Saint-Georges (le chevalier de). Voyez Jacques III, roi d'Angleterre.

Saint-Germain (le château de), I, 236.

Saint-Ghislain (la ville de), I, 388, 390.

Saint-Hilaire (Armand de Mormès de), I, 313, 334, 339.

Saint-Louis (l'ordre de), I, 22, 324,

Saint-Maur-des-Fossés (le château de), I, 100.

Saint-Maurice (le comte de), I, 268.

Saint-Omer (la ville de), I, 318. Saint-Venant (la ville de), I, 373, 375, 380, 392; II, 62, 64.

Salviati (Mgr), II, \*5. Sambre (la), II, 106. Sanset (le), II, 105.

Santvliet (la ville de), I, 128, 130.

Saragosse (la ville de), I, 192, 11, 61, 67.

Sas de Gand (le), I, 305, 344, 349, 351, 380; II, 196.

Saumery (Jacques-François de Johanne, marquis de), II,

Sauroy (le sieur du), I, 378. Saverne (le bourg de), I, 123, Savinien et Potentien (saints), I, \*123.

Savoie (Victor-Amédée, duc de), I, 48, 76, 86, 116, 140, 145, 207, 212, 214; II, 14, 88, 92, 99, 106, 171, 176.

Savoie (Emmanuel-Philibert, prince de), I, \*136, 139, 145, 146.

Savoie (Anne-Marie d'Orléans, duchesse de), I, \*136, 139; II, 151.

Savoie (la), I, 135. Saxe (la), I, 83, 128, 156, 167.

168, 179, 190, 199. Scarpe (la), I, 331, 345, 354; II, 50, 88, 132, 186, 208,

Sceaux (le château de), I, 6, 115, 125; II, 51.

Schonen (la province de), II, 37, 39, 48, 49.

Secchia (la), I, 27.

Seeland (la province de), II, 48.

Sègre (la), II, 55, 139. Seine (la), II, 122, 124. Sénart (la forêt de), I, 105.

Senne (la), rivière, I, 247, 286,. Serio (le), I, 128,

Sersander (le sieur), I, 320.

Sèvres (le village de), I, 184, 186.

Sèvres (le pont de), II, 84. Sézanne (le comte de), I, 373,

Shovell (Clowdisley), I, \*171, 211.

Sicile (la), I, 219, 221, 222, 230, 233.

Sierck (le village de), I, 97. Silésie (la), I, 83, 212; II, Slype (le village de), I, 353.

Smyrne (la flotte de), I, 58, 59,

Snaeskerke (le village de), II, 206.

Sobieski (le prince Constantin), I, 467.

Sobieski (le prince Jacques, I, 167.

Soignes (la forêt de), I, \*110, 250, 287, 296.

Soignes (la rivière de), I, 247. Soignies (le bourg de), I, 208, 250, 317.

Solari (le général), I, 48. Sombreffe (le village de), I, \*196. Somme (la rivière de), I, 184, 312. Soncino (la ville de), I, 128. Sorbonne (la), I, 23. Sottegem (le village de), I, 389. Souabe (la), I, 31, 198. Souternon (M. de), I, 334, 386, 387; II, 210. Spaar (le régiment de), I, 289. Spire (la bataille de), I, 44. Stahrenberg (Guidobaldo, comte de), I, \*47, 48, 229; II, 99. Stanislas Lesczinski, roi de Pologne, I, 128, 167, 168, 202. Steinkerque (le village de), I, 285. Stockholm (la ville de), II, 76. Stolhofen (les lignes de Bihel ou de), I, 36, 195. Strafford (le comte de), II, 129. Strasbourg (la ville de), I, 29, 118; II, 14. Styrum (le comte de), I, 280. Suède (la), II. 51, 76. Suède (le roi de). Voyez Charles Suédois (les), I, 168; II, 48, Suisses (les cantons), II, 29. Surville (Louis-Charles d'Hautefort, marquis de), II, \*21, 22, 27.Suse (la ville de), I, 487, 490, 214, 217.

#### T

Tacite (les œuvres de), II, 450. Tage (le), II, 70, 124.
Tallard (le maréchal de), I, 29, 36, 44, 267-269, 271, 275, 277-279; II, 166, 169.
Tarragone (la ville de), II, 92.
Tartares (le khan des), II, 75.
Tartaro (le), I, 33.
Templeuve (le ruisseau de), I, 331.
Tende (le col de), I, 242.

Tessé (le maréchal de), I, 59, 60, 61, 94, 128, 131, 176, 199. Tessé (René-François de Froullay, chevalier de), I, \*151, 152.

Texel (le), 3, 437. Thourout (le village de), I, 351; II, 204.

Thouy (Antoine-Balthazar de Longecombe, marquis de), I, \*50, 51; II, 53.

Tillot (du), courrier, I, 81. Tilly (M. de), II, 188, 189. Tirlemont (la ville de), I, 104, 114.

Tite-Live françois (le), I, 77.
Toison d'or (l'ordre de la), I,
39; II, 9, 10, 71.

Tolède, la ville de), II, 70.
Tongres (la ville de), I, 32.
Torbole (le village de), I, 272.
Torcy (le marquis de), I, 275,
\_377; II, 12, 14.

Torcy (Antoine-Philibert de la Tour, chevalier de), II, \*115. Tortone (la ville de), I, 168. Tortose (la ville de), I, 220, 258, 301, 320; II, 67, 124.

258, 301, 320; II, 67, 124. Toscane (la), I, 229.

Toscane, le grand-duc de), II, 5. Toulon (le port de), I, 56, 145, 148, 204-207, 209, 212.

Toulon (la porte de Saint-Lazare, à), I, 206.

321, 322, 324, 325, 327, 330, 334, 357, 364, 366, 391; II, 21, 22, 24, 27, 30, 93 111, 186, 196.

Tournefort (M. de), I, 339-341, 363.

Tourotte (le régiment de), I, 352.

Traerbach (le château de), I, 26, 29.

Transylvanie (la), I, 121, 140, 142.

Trêves (la ville de), I, 99. Trianon (le château de), I, 99. Trouille (la), rivière, I, 247. Tubize (le bourg de), I, 248, 286. Turcs (les), I, 83; II, 75-77, 106, 109, 112, 114. Turin (la ville de), I, 116, 118, 121, 125, 130, 140, 154, 156, 158, 212, 214. Tyrol (le), I, 33, 86.

#### U

Ulm (la ville d'), I, 198. Ursins (la princesse des), I, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87, 112, 113, 259; II, 28, 52. Ustiano (le bourg d'), II, 109, Utrecht (la ville d'), II, 139, 141, 142.

Valence (l'évêché de), France, I, 115. Valence (la ville et le royaume de) en Espagne, I, 115, 139, 142, 147, 171, 186, 190, 192, 197, 201; II, 67. Valenciennes (la ville de), I, 247, 313, 316, 363; II, 31, 106, 178. Valladolid (la ville de), II, 61. Valouse (Hyacinthe Boutin, marquis de), I, \*123, 200, 203.Valouse (Joseph-Guillaume Boutin, comte de), I, \*123, Vantzenau (la), I, 269. Varsovie (la ville de), I, 128. Vauban (le maréchal de), I, 36, 271, 276; II, 170. Vaudémont (le prince de), I, 190.Vazet (Henri), I, \*91. (le duc Vendôme de), d'être enlevé manque 1702 à Mantoue, I, 185. Campagne de 1703 en Italie, I, 33, 270, 272. Siège de Verrue en 1705, 77, 80, 82. Cam-

pagne de 1705, 108, 121, 125, 128. Il vient à Marly, 148, Campagne de 1706 en Italie, 154. Campagne de 1707 en Flandre, I, 209. Campagne de 1708; bataille d'Audenarde, 247, 281-286, 289-292, 382, 383, 387, 389-393; II, 186, 187, 191, 193, 197, 201-203, 210, 211. Son mariage, II, 51. Il est envoyé en Espagne en 1740, 52, 59, 63. Victoire de Villaviciosa, 73. Campagne de 1711 en Catalogne, 119, 128, 134. Son portrait par le duc de Bourgogne; sa présomption, ses ÎI, 59-60, défauts, Lettres du duc de Bourgogne à lui, II. 170, 180, 207, 216, 221. Cité, II, 79, 81, 89. Vénitiens (les), II, 41. Vérac (le marquis de), I, 372. Verceil (le régiment de), I, 266. Verneuil-sur-Oise, I. \*185. 65, 99, 100, 109, 183, 335.

Verrue (la ville de), I, 65, 69, 77, 78, 80, 82, 86, 89. Versailles (le château de), I, Versailles (la chapelle du château de), II, 55-56. Vesoul (la ville de), I, 266. Vidame (le). Voyez Amiens (le Vidame d').

Vienne (la ville de), en Autriche, I, 40, 49, 53, 82, 128, 130, 137.

Viérue (M. de la), I, 300, 307. Villars (le maréchal de) Campagne de 1703, I, 28, 29, 31. Revient à la cour, 82. Campagne de 1705, 93, 97, 99, 100, 111, 114, 118, 139. Campagne de 1707, 195, 196, 198, 200. 209. Campagne de 1709, II, 7, 18, 21, 32. Le Roi lui rend visite, 39. Campagne de 1710, 55. Campagne de 1711, 98. Cité, I, 280; II, 183, 214.

Villaviciosa (la bataille de), II, 71.

Villefranche (le port de), I, 89. Villena (le marquis de), I, 219. Villeneuve-Saint-Georges, I, 100.

Villeroy (le maréchal de), I, 32, 82, 99, 103, 106, 217.

Villeroy (le château de), I, 125. Villiers (M. de), I, 389.

Vincennes (le château et le bois de), I, 112.

Vinckt (le village de), I, 356. Vivarais (le), II, 17.

Vive-Saint-Eloi (le village de), I, 383.

Vivier d'Oye (le village du), I. 296, 298.

Viviers (le chevalier de), I, 290.

Voskapel (le village de), I, 288.

Voysin (Daniel-François), II, \*20, 215.

#### W

Weissembourg (la ville de), I, 33-34, 100; II, 30.
Werwick (le village de), I, 319.
Wesel (la ville de), I, 12.
Wight (l'île de), I, 314.
Willstett (la ville de), I, 28.
Wurtemberg (Charles-Alexandre, duc de), I, \*115.
Wynendaele (le village de), I, 347, 354.

#### Y

Ypres (la ville d'), I, 257, 284, 304, 308, 319, 344, 362, 370, 389, 391; II, 63, 193, 196, 212.

Yssel (l'), I, 12,

#### $\mathbf{Z}$

Zandvoorde (la digue de), II, 205. Zélande (la), I, 318. Zerezeda (M. de), I, 186, 187. Zuniga (Pierre-Antoine de Sotomayor margus de) I

tomayor, marquis de), I, \*105, 188, 189; II, 8, 71, 72. Zwalm (la rivière de), I, 383, 384.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.





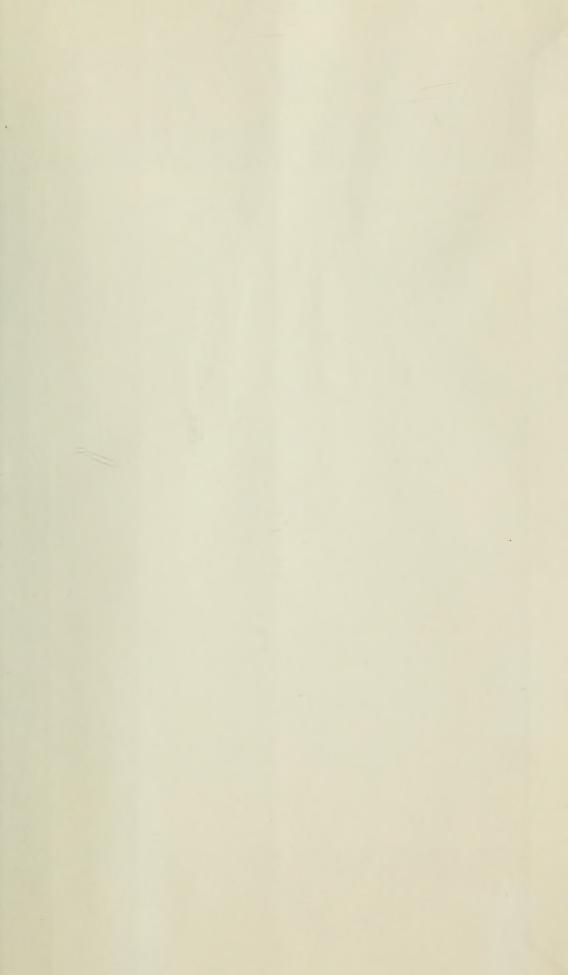

| La Bibliothèque<br>Université d'Ottawa<br>Échéance |  | The Library University of Ottowa Date due |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
|                                                    |  |                                           |  |
|                                                    |  |                                           |  |
|                                                    |  |                                           |  |
|                                                    |  |                                           |  |
| ~                                                  |  |                                           |  |
|                                                    |  |                                           |  |

21

DILLI ALS



CE

LOUIS, DUC DE BOURGOGN LETTRES DU DUC DE BOUR

> CE DC 0130 •L7A3 1912 V002 C00 LOUIS, DUC D LETTRES DU ACC# 1380446

